





# POÉSIES FRANÇOISES

DES XVe ET XVIe SIÈCLES

Paris. — Impr. Guiraudet et Jouaust, 338, rue S.-Honoré.



# RECUEIL

DE

# POÉSIES FRANÇOISES

DES XVe ET XVIe SIÈCLES

Morales, facéticuses, historiques

RÉUNIES ET ANNOTÉES

PAR M. ANATOLE DE MONTAIGLON

Ancien élève de l'école des Chartes, membre résident de la Société des Antiquaires de France

TOME II.



28554

A PARIS
Chez P. Jannet, Libraire
M.DCCCLV

PQ 1103 B5 t.2



Sermon nouveau et fort joyeulx, auquel est contenu tous les maulx que l'homme a en mariage. Nouvellement composé à Paris 1.

In nomine Bachi Sileni.



atrimonie matrimonia Mala producunt omnia. Le thesme qu'ay cy recité, Extraict d'ung livre bien dicté,

Nommé les Joyes de mariage<sup>2</sup>,

Vault autant en commun languaige

1. Iu-8 goth. de 8 ff., sous les signatures A-B. Au verso et au recto du frontispice, un prêtre, en chaire et tenant une tête de mort, prêche à une assemblée assise à gauche. Au verso du dernier feuillet, un moine, assis à gauche dans une sorte de stalle, avec un pupitre devant lui, prêche à une assemblée assise à droite.

2. Comme on peut le voir dans la préface de l'édition des Quinze joyes publiée dans cette collection (p. x-xij), la composition du livre doit être reportée vers le milieu du XVe siècle, et la première impression vers 1480. C'est aux environs de cette dernière date qu'il faut reporter le composition de potre server.

porter la composition de notre sermon.

Que qui diroit par mocquerie: L'homme est bien fol qui se marie.

Mais ayant, au commencement,
Affin que puissions bonnement
Faire chose au corps proffitable
Et au dieu Bachus agreable,
Nous prendrons de la medecine
Yssue de la noble racine
Que planta Noé le preudhom,
Et pour acquerir le pardon
A tous yyrongnes (a) octroyé,
Escript au registre royé ¹
Et signé ante et retro,
Date nobis de oleo vestro.

Or çà, de par Dieu, c'est bien dict.
Pour venir au thesme predict,
Et deschifrer le hariage
Qu'a le bon homme en mariage,
Je trouve qu'il est en tourment
Toute sa vie seullement,
Par quoy il acquiert et attire
L'aureolle de vray martyre.

Et, pour le premier, tout par cueur, Au premier quant il mect son cueur A aymer la jeune pucelle, Pour acquiter l'amour d'icelle Et avoir envers elle accès,

<sup>1.</sup> Au registre rayé. On les désignoit ordinairement par la nature de feur couverture. On disoit le fivre blanc, te tivre vert, etc. l'ar registre rayé il faut entendre que sa reliure étoit recouverte d'une étoffe à raies.

Il faut qu'il face mille excès Et bragues dessoubz et dessus, Et que tout voyse par dessus.

Quant vient le premier jour de may,
A son huys fault planter le may,
Et, le premier jour de l'année,
Faut-il pas qu'elle soit estrenée?
Et tant que dure ce sabat,
Ce gentil mignon, par esbat,
Cuydant la veoir en robe ou surcot,
Va et vient comme poys en pot,
Et souvent, en dangier du guet,
A son huys, pour faire le guet,
Cuydant la veoir nue ou vestue,
Gist en prison emmy la rue,
Soit qu'il neige, pleuve ou verglace,
Et si n'en a ne gré ne grace.

Or disons: S'elle est à la feste, Il fauldra que soubdain s'appreste Pour luy donner ung tour de dance; Mais, s'il fault à sa contenance Ou faict ung pas trop recullé, Voylà mon homme reculé.

Or disons: S'il est au moustier, Je ne dis pas pour Dieu prier, Auprès d'elle, et celle bourgeoyse Luy faict chaperon de Ponthoise Ou gecte à ung aultre l'œillade, C'est pour le rendre au lict malade; Oultre, s'il accorde ou fiance, Toute jour fault avoir la dance, Et au soir fauldra le banquet,

Où sera tenu maint eaequet De l'estat dudiet suppliant; Je ne dis pas le mot friant: Vous entendez bien mon latin. Et puis s'il fault, soir ne matin, A venir veoir la fiancée, Elle en fera la courroucée. Tant que de la sepmaine entière Il n'aura d'elle belle chère: Et s'il luy donne des joyaulx, Comme demyssaintz et anneaulx Qui ne soyent au gré de la dame, C'est assez pour le faire infame; Voire et tout feust davantaige, Si aura elle si dur courage Qu'elle ne luy vouldra journée Prester ung pain sur la fournée 4, Combien qu'il soit tousjours après. Quant le jour des nopces est près, Il faut semondre à pompe grande Et achepter de la viande, Louer menestriers et farseurs, Maistres d'hostelz et rotisseurs. Avec la salle tapissée, Parée de mays et de jonchée; Et puis fault donner aux parens Les plus prochains et apparens Robes, pourpoinctz, chausses, bonnetz,

<sup>1.</sup> Il y a une pièce, que nous donnerons, sous ce titre: Sermon d'un fiancé qui emprunte un pain sur la fournée.

Panthouffles, chapperons, corsetz, Et aux filles de l'assemblée, Toute jour chappeaulx et livrée. Ce n'est riens, mais tout couste argent, Et, s'il ne scait son entregent Ou fault à quelqu'ung recueillir, Tantost le verrez accueillir, Mocquer, brocarder et larder, Et de toutes pars regarder. Encores convient-il qu'il serve A (la) table toute la caterve 1; Par quoy n'arreste en lieu ne place, Ne n'a de boire ung coup espace, Mais est (bien) ayse si, en courant, Peult happer quelque demourant. Or ca, la vache en est lyée; On couche au soir la maryée, Et puis le monde se retire; Et alors le povre martyre, Recreu, travaillé et lassé Du labeur prins le jour passé, Auprès d'elle s'en va coucher; Mais, s'il vient à luy atoucher, Tantost elle rechignera, Le mordra, l'esgrateignera, Tant qu'il sera tout escorché; Et si diriez qu'il a couché Ceste nuict en quelques pourchatz, Ou jousté avec[ques] les chatz. Encor a il paour qu'on l'escoute.

L'assemblée, de caterva.

Puis elle luy baille du coulte,
Des piedz et poingz, coupz et revers,
(Et) gecte lict et couste à l'envers,
Mect à bas draps et couve[r]ture,
Et, s'il se liève d'aventure
Pour allumer feu et chandelle,
Elle s'en fuyt en la ruelle,
Et se prent à braire et huer
Comme s'on la vouloit tuer.
En effaict, voylà la suée
Qu'il a ceste saincte nuictée.

Le lendemain, que les parens Les plus prochains et apparens Viendront à grande compaignie Veoir la nouvelle mariée, S'il est par quele'un rapporté Qu'en ceste nuict il n'ayt hurté, Nonobstant le mal qu'il eut hier, Fauldra qu'il trayne le mortier.

Ce faict, viendront le cuysinier,
Les menestriers, le tavernier,
Les farceurs et maistre d'hostel,
Tous sçavoir s'il est à l'hostel,
Et, quant il en voyt tant ensemble,
Il est si allené qu'il tremble;
Car vous diriez à leur jangler
Que tous le doibvent estrangler.
Puis le marchant de drap ou soye
Luy vient dire: « Il fault que je soye
« Payé, monsieur. Çà, de l'argent. »
L'autre luy envoye ung sergent;
Chascun court à son habitacle,

Comme à ung sainct qui faict miracle, Et, pour conclurre en brief langaige, Tout l'argent de son mariage Prendra vollée et s'en courra; Mais sa femme demourera, Et lors peult dire la chanson De David: « Miser factus sum. » Seigneurs, affin qu'il ne vous ennuye, C'est pour la première partic.

### Secunda parte.



r çà, pour entrer en mesnaige, Il fault achepter du mesnaige, Louer mayson et chamberière, Et que desormais on acquière

A grant labeur, sueur et peine,
La vie au long de la sepmaine.
S'il gaigne, on l'appelle le maistre;
Mais, quand il viendra pour repaistre,
Tout mourant de soif et de fain,
Il ne trouvera vin ne pain,
Pot au feu n'escuelle lavée.
S'on luy diet: « Madame est allée
« A la messe », il fault qu'il attende;
(Car,) si d'aventure il la demande
Ains qu'elle ayt achevé ses heures,
Bien sera ramené des meures 1;

1. Expression proverbiale pour dire qu'on est violem-

Et, s'il en faict procès ne plaict, Tantost elle joue son couplet Et sault sur lui comme une agache, Et de dueil jecte emmy la place Potz, platz et tables et tresteaulx, Et est aux espées et cousteaulx Après luy, pis que Lucifer, Tant qu'il semble d'ung droiet enfer D'y estre, à veoir le tintamarre, Ou que la fouldre et le tonnerre Sovent descenduz sur leurs hostelz: Tesmoing le saige Socrates Et le refrain de la chanson: Et, s'il survient novse ou tenson Pour une febve mal partie, Elle veult estre departie. Au soir, quant il vient de besongne, Si luy plaist, elle s'embesongne A luy faire ung peu de potaige, Avec ung petit de fromaige Et une foys de ripopé, Dont il est grandement souppé. S'il luy fault robe ne corset, Riens qui soit jusque(s) à ung lasset, Bien le sçaura patheliner, Car elle est duycte luy donner Affin de fournir [à] la mise

ment arraché à une chose que l'on fait, comme il arrive aux enfants qui s'en vont faire l'école buissonnière et cucillir aux buissons les mûres, et qu'on en ramène avec des injures et des coups.

Par fovs du vent de la chemise. S'il a de l'argent, sans rabat, Tout contant elle vous l'abat Par force de pleurs et de plains. Helas! povre homme, je te plains! Mais s'il n'a grant blanc ou [bien] targe, Je n'ose dire, quov qu'il targe, Qu'elle est, par faulte d'ung escu, Femme pour le faire coqu. Et si, après des couchées maintes, Madame devient ensaincte, Il fault que le povre chetifz Fournisse à tous ses appetitz; Adone tout tant qu'il a gaigné Ne luy sera pas espargné. Mais, s'il y a riens qui l'agouste 4, Il fault qu'elle en ayt, quoy qu'il couste, Et, s'il s'en prent à murmurer, On luy diet : « Il fault endurer ; « Femme grosse a loy de tout dire.» Et fault, s'elle estoit cent foys pire, Qu'il avalle tout sans mascher, Sinon qu'il s'en voyse cacher. Quant ce vient à crier les haulx 2, Les jeux ne luy sont guères beaulx : Car, s'il advient qu'en plain minuyet Le mal luy prengne, toute nuyct Vous le verrez par la cité

<sup>1.</sup> Qui lui plaise, qui soit à son goût.

<sup>2.</sup> A jeter les hauts cris. On dit encore en pareil cas: crier les petits pâtés.

Courir comme ung homme cité, Dieu sçait en quel[le] peine et esme! Pour trouver une saige-femme, Et, tant qu'elle avt rendu le gaige, Il faiet veuz et pellerinaige, Et n'y a sainetz en la kyrielle, Ne saincte, qui n'ayt sa chandelle. Est-il revenu de la ville? L'ung diet : « Çà le fil, çà l'esguille »; L'autre : « Les forces pour le tondre »; Brief, il a tout à respondre. C'est bien faict, elle est acouchée. Il n'a pas là œuvre laissée; Car convient qu'il cherche et fournisse Garde, compère et nourrisse, Et face tendre proprement Toute la chambre entierement Pour le moins de serges vermeilles; Et puis qui luy rompt les oreilles, C'est, et n'eust-il que trois naveaulx Vaillant, il luy fault des carreaulx De veloux et menue verdure, Tant que c'est une grant ordure. Et s'il n'a de ce parement Plaisir que de jour seullement: Car, tandis qu'elle est en gesine, Il fault qu'il couche en la cuysine, Affin qu'elle ayt la main le vée De luy tant qu'el soit relevée; Et, quant il luv aura cousté Or et argent (et) tout bien compté Le long de la doulce gesine,

Il surviendra une voysine:

« Comment voulez-vous relever

« Sans pantouffles neufves avoir? »

D'en avoir soubdain el le presse,

Ou el n'yra point à la messe.

Ung bien y a, que j'ay notté,

Que, tant en yver qu'en esté,

Il peult, qui qu'en tienne cacquet,

Porter sur l'aureille ung boucqu et

De mesnues pensées et soussyes

Et de belles melencolyes,

Et pour ce, son tiltre en deux mettres

Veulx mettre en narré de ces lettres

Royaulx de respit: Amen, amen.



el charge de femme et d'enfans, Voyez-en là (tout) le demainé, Et, quant il a long-temps regné, En ceste vie et chière eslite,

S'il meurt devant, il en est quitte;
S'il demeure, c'est à reffaire,
Car il fauldra qu'il ayt affaire
Avecques tous ses heritiers,
Et qu'il porte neuf moys entiers,
Voire bien ung an justement,
Et qu'il prie devotement,
Tant qu'il vivra, pour sa partie.
Je croy qu'y a plus grant partie
De biens que de maulx en mesnaige
Mais les biens sont à l'advantaige

De la femme, et les maulx de l'homme; Par quoy conclud sainct Pol en somme: Quod miserere non expedit. Vray est [ce] que aulcuns ont dict, Disant, en reprenant leurs dietz: Il se fault marier tous dietz 1 Pour conserver nature en estre. On faict [bien] des enfans sans estre Marié; ce sont parabolles, Ne croyez pas à leurs parolles; Ilz n'ont pas la teste bien faicte. Je me rapporte à la tablette Des docteurs à ce resolus, Comme le bon Matheolus, Grant docteur en ceste matière; en a faict ung gros brevière 2 Et a prouvé par mainte hystoire Que mesnaige est ung purgatoire. Jehan de Meung n'a pas praticqué Tant qu'a le docteur allegué; Si en a il diet à travers 3 Ung mot en deux bien petis vers: « Nul n'est qui maryé se sente, « S'il n'est fol, qu'il ne s'en repente. » Et si aulcun me venoit dire: « La reigle fault en moy, beau sire,

<sup>1.</sup> Tous diz, tous les jours.

<sup>2.</sup> Le Matheolus et le Rebours de Matheolus feront partie de la Bibliothèque elzevirienne, dont ils formeront deux volumes.

<sup>3.</sup> Probablement dans le Roman de la Rose.

« Car je ne m'en repentis oncques »,
Je respons : « Vous estes fol doncques
« Et si vous n'estes q'une beste. »
Or prions Dieu qu'en cest estre
Doint patience aux marys,
Mesmement à ceulx de Paris;
Noz voysins nous sont de plus près.
Et puis ilz priront Dieu après
Pour vous là sus en paradis.
Les sainctz martyrs, adieu vous dis;
La paix des chiens soyt avec vous.

Finis.





## Le Doctrinal des filles à marier 1.

illes, pour faire bon tresor, Crainte ayez devant vos yeulx, Car en fille crainte siet miculx Que le rubis ne faict en l'or.

Fille, ne vous vueillez mesler De bailler à amour avance, Dont (n')ayez après repentance, Ne nulz en faille en mal parler.

1. Nous avons eu sous les yeux et collationné six éditions gothiques de cette pièce, toutes de 4 feuillets, et sans vraies différences de texte. Nous allons les indiquer rapidement. — Le Doctrinal des filles a elles très utile. Cette édition se termine par les commandements de Dieu et de l'Église. — Le Doctrinal des filles à elles très utile. Au dessous, la marque de Mareschal et de Chaussard; à la fin, au dernier recto: Cy fine le Doctrinal des filles, à elles très utile pour les bien regir et gouverner, imprimé à Lyon par Pierre Mareschal et Barnabé Chaussard, l'an MCCCCC et quatre, 29 lignes à la page. (Il y en a une édition antérieure avec le seul nom de Mareschal. Cf. Brunet, II, 114.)— Le Doctrinal des filles à marier, in-8 de 26 lignes à la page. Au titre, un bois assez fin: la Vierge agenouillée; derrière elle sont assis Dieu le

Fille, soyez en habit cointe, Et vous parez de grands vertus, Sans faulx semblant, ne ris, n'abus Faire à ceulx dont estes acointe.

Fille, quant serez en karolle, Dansez gentiment par mesure, Car, quant fille se desmesure, Tel la voit qui la tient pour folle.

père et Jésus, ayant entre leurs têtes le Saint-Esprit; à la fin, les commandements de Dieu et de l'Église (ceuxcine sont toujours qu'au nombre de cinq), et, au dessous d'un petit bois de Jésus crucifié entre sa mère et saint Jean, ces quatre vers:

Qui du tout son cueur met en Dieu, Il a son cueur et si a Dieu; Et qui le met en aultre lieu, Il pert son cueur et si pert Dieu.

C'est cette élégante édition que M. Jouy a reproduite en fac simile lithographique tiré à dix exemplaires sur vélin et à trente sur papier. — S'ensuit le Doctrinal des filles, utile et profitable, cinq strophes à la page, évidemment d'impression lyonnoise. — Le Doctrinal des filles, avec les X commandements de la loy. Sans titre; l'F initiale est blanche avec un fond de points blancs semés sur fond noir; 23 lignes à la page; petit in-8. — Enfin nous avons déjà indiqué(t. I, p. 187) que le Doctrinal des filles se trouvoit à la suite des Contenances de table. L'édition en lettres gothiques un peu rondes porte la mention: Nouvellement imprimé à Avignon par Jehan de Channey. Le Doctrinal y occupe du feuillet 4 verso au feuillet 8 recto; 23 lignes à la page.

Fille, soyez de vous maistresse, Et n'aymez fors d'amour commune, Car malle bouche dit plus d'une Parolle qui honneur fort blesse.

Fille, n'ayez jamais vergongne, S'à tort mauvais bruyt de vous court Car il n'est nul servant en court Sur qui à la fin on ne hongne.

Fille, n'ajoutez foy en songes, Et sobre soyez de vin boire; Les baveux ne vueillez point croire, Car en eulx n'y a que mensonges.

Fille, quant serez en bancquet, Soyez en menger gracieuse, Et à parler aux gens honteuse, Sans avoir par trop de quaquet.

Fille, ne vueillez point mesdire, Car qui d'aultruy à tort mesdit, Pour soy venger sans contredit, On voit de mesdisant mesdire.

Fille se doibt bien maintenir, Voulentiers ouyr dire bien, En tous estatz garder le sien, Et de tous pechez s'abstenir.

Fille, gardez bien que par l'œil En vostre cueur n'entre pensée Qui soit en mal desir lassée, Car vous en pourriez avoir dueil. Fille, quand vous serez en feste, Departez à point vostre chière, Et tenez si bonne manière, Qu'à vous blasmer nul ne s'arreste.

Fille, ne soyez hostelière De Folle Amour, qui l'ame ploye, Car ses hostes de douleur paye, Et fait de dame chamberière.

Fille, ne soyez point oyseuse, Et delaissez plaisance vaine, Car l'oysiveté l'oyseulx maine A perdition langoureuse.

Fille ne se doit mocquer d'ame : Nul n'est en ce monde parfait. Los mal aquis tost se deffaiet : Tel est loué qui aura blasme.

Fille, retenez la doctrine Des anciens, car on voit vieillesse Qui le fol ramaine à sagesse, Et ad ce congnoistre s'encline.

Fille, se fille de vous moindre Aux festes veult aller devant, N'en monstrez point pire semblant, C'est sens de son yre restraindre.

Fille, ne prestez (pas) vostre bouche En lieu secret à nul qui soit, Car qui un baiser doulx reçoipt Voulentiers du surplus s'aprouche. Fille, gardez-vous bien de noyse, Car on voit souvent que l'amy Par noyse devient ennemy; Pour tant, bon est d'estre courtoyse.

Fille, quant vous serez à part, Soyez toujours amesurée, Sans estre par trop desrivée <sup>1</sup>: Car tout est seeu, soit tost ou tard.

Fille, horsmis confession, Seullette ne parlez à prebstre; Laissez-les en leur esglise estre Sans ce qu'ilz hantent vos maisons.

Fille fort se doit hontagier
A mesdire de sa compaigne,
Car aujourd'huy chascun se baigne
A maulvaisement langagier.

Fille, ne baillez voz oreilles, N'aussi voz yeulx trop attrayans: Car, quant ilz sont à mal trayans, Chascun se mocque à merveilles.

Fille, ne vueillez rien respondre Et ne dictes motz deshonnestes, Et refusez vaines requestes; Aultrement c'est pour vous confondre.

Fille, se vous estes desserte<sup>2</sup> Par fortune, qui vaint le fort,

<sup>1.</sup> Une autre éd. : destravée.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire desservie, mal traitée.

Ayez en vertu reconfort; Car vertu recouvre bien perte.

Fille, se fortune vous liève En trop haulte prosperité: N'en laissez jà humilité; Car mescognoissance trop griefve.

Fille, ne samblez l'ypocrite, Qui faict abstinance contraincte Et devant gens oroison saincte, Et après à mal se delicte.

Fille, resistez à envie Et endurez temptation, Et faietes operation Dont ayez après la mort vie.

Fille ne doibt estre menteuse<sup>4</sup>, Servir Dieu, craindre et aymer, De ses ennemys soy louer Et d'aultruy aider curieuse.

Fille, d'orgueil soyez delivre, Et, quelque bien qui vous aviengne, De la mort tousjours vous sousviengne, Et elle vous fera bien vivre.

Fille, confinez-vous souvent Et gardez bien de cheoir en vice, Puis oyez le divin service A l'église devotement.

#### 1. Dans la jolie édition:

Fille doit estre matineuse.

### 24 DOCTRINAL DES FILLES.

Fille, mettez en Dieu l'entente A ses commandemens tenir, Car de bref vous fauldra mourir<sup>4</sup>, Et de mes ditz soyez contente.

Fille, prenez mes ditz en gré; Digne ne suis d'avoir bon bruyt: De mauvais terrouer petit fruict; Maistre ne suis en nul degré.

Fille, lisez ce Doctrinal, Du sens retenez la doctrine, Car qui bien en son cueur l'imprime A grand' peine finira mal.

Cy fine le Doctrinal des filles.

#### 1. Ed. de Chaussard:

Et vivez bien pour bien mourir.





Nuptiaux virelays du mariage du roy d'Ecosse et de ma dame Magdeleine, première fille de France, ensemble d'une ballade de l'apparition des trois Deesses, avec le Blazon de la cosse en laquelle a tousjours germiné la belle fleur de lys; faict par Branville 1.

(1537.)

oicy le jour voué à tout plaisir, Jour desiré qui ung amant contente, Le beau jour eler qu'on a voulu choisir Pour faire ensemble en chaste liet gesir

Deux cœurs royaulx par nuptiale entente. Or est tombée en ta royalle tente,

1. In-8 goth. de 4 ff. Au verso du titre, un chevalier au galop. La tête de son cheval est surmontée de plumes; pour une raison ou pour une autre, on a coupé les traits dont étoit formé le bras droit du cavalier, qui présente ainsi une singulière figure.

Quant aux personnages dont il est ici question, ce sont le roi Jacques V, et Madeleine, fille de François ler et de Claude de France, qui étoit née à Saint-Germain-en-Laye le 10 août 1520. Elle n'étoit que leur troisième fille; mais, à l'époque de son mariage, elle étoit bien preRoy fleurissant, la proye desirée, Le choix, l'honneur, la pucelle honorée, Qui en vertu et grace n'a seconde; Or as-tu prins pour ta chère espousée

mière fille de France, par suite de la mort de ses deux aînées, Louise et Charlotte, mortes l'une en 1517, l'autre en 1524. Le mariage se fit dans des circonstances assez singulières. Au moment où toute l'Europe s'attendoit à voir Charles-Quint envahir la France, le roi d'Ecosse s'étoit embarqué de son propre mouvement avec 16,000 hommes pour venir au secours de François Ier. Les vents contraires l'avoient retardé, et l'empereur n'étoit pas entré en France; mais Jacques V n'en continua pas moins son voyage, et rencontra le roi entre Tarare et Saint-Saphorin, à un lieu nommé La Chapelle, où il lui renouvela la demande de la main de sa fille. Il étoit déjà fiancé à celle du duc de Vendôme, et Henri VIII lui avoit fait offrir une des siennes; mais Jacques V tenoit au contraire à s'allier avec la France, pour se soustraire le plus possible à la domination de son oncle. Malgré la crainte d'indisposer le roi d'Angleterre, le dévoûment dont Jacques V avoit fait preuve, le souvenir de la mort de son père Jacques IV, tué à la bataille de Flodden, à un moment où il étoit allié avec Louis XII contre Henri VIII, déterminèrent François Ier, et les fiançailles furent faites à Blois\*. Quand Jacques V arriva à Paris pour le mariage, le Parlement, sur le désir de François Ier, et bien qu'il ne dût aller au devant que des rois de France, alla à sa rencontre jusqu'à Saint-Antoine-des-Champs, le 31 décembre 1536. Jacques V descendit à Notre-Dame, et passa la nuit à l'évêché. Le

<sup>\*</sup> Mémoires de Martin du Bellay, collection Michaud et Poujoulat, 1re série, V, p. 431, 436, 437, 438.

Une princesse à tout bien disposée, Fille du roy, la plus belle du monde.

lendemain, 1er janvier 1537, les épousailles furent faites à Notre-Dame, et, le soir, le festin fut fait en la grande salle du Palais \*, auquel la cour fut conviée et assista en robes rouges. Il y eut après le souper force danses et repas somptueux \*\*. Nous savons même quelque chose des dépenses faites alors, d'une pièce par laquelle François Ier charge son argentier de payer 12,462 livres 19 sols 11 deniers à divers marchands, « à cause de plusieurs draps et toilles, tant d'or, d'argent et de soie, par eux fournis pour servir à faire robes et autres habits à nos très chères et très amées filles les royne d'Ecosse, Dauphine et Marguerite, et pareillement à certaines dames et demoiselles de leurs maisons, auxquelles nous en avons fait et faisons don, pour servir aux fiançailles et epousailles de notre fille la royne d'Escosse \*\*\*.» La poésie ne pouvoit être muette, et, outre la pièce que nous publions, l'on connoît un autre chant nuptial écrit par Clément Marot \*\*\*\*, qui, dans le Dieu gard de la court pour l'année 1537 (I, 547), nous parle de son départ prochain :

Ha! royne Madeleine, Vous nous lairrez; bien vous puis, ce me semble, Dire *Dieu gard* et *adieu* tout ensemble.

En dehors de cette poésie officielle, une chanson populaire extraite par M. Le Roux de Lincy d'un recueil pu-

<sup>\*</sup> Du Bellay dit moins justement que ee fut à la maison épiscopale.

<sup>\*\*</sup> Godefroy, Ceremonial françois, éd. de 1649, II, 748-50; Sainte-Marthe, Hist. généal. de la Maison de France, I, 641-2.

<sup>\*\*\*</sup> Catalogue de lettres autographes, par M. Charavay, 22 nov. 1852, nº 199.

<sup>\*\*\*\*</sup> Ed. Lenglet-Dufresnoy, 11, 64-7.

C'est la nymphe humaine, Dame Madelaine, Une passe Heleine, De grant beaulté pleine,

blié en 1555, et insérée par lui dans ses Chants historiques françois (II, 116-18), a traduit naïvement et d'une manière vraiment touchante les regrets de cette toute jeune fille (elle n'avoit pas plus de 15 ans), encore toute affligée de la mort subite de son frère aîné le dauphin François (10 août 1536), regrettant ses frères, ses compagnes, Blois, Paris, Orléans, où elle avoit passé son enfance; craignant la mer et s'effrayant d'aller dans un pays dont elle n'entend mot ne deux, sinon de parter bon françois. Elle partit pourtant, le 11 mai \*, accompagnée d'une escorte de vaisseaux françois, et débarqua en Ecosse le 1er juin 1537 \*\*. Il y eut, malgré la pauvreté du pays à ce moment, de grandes démonstrations de joie à son débarquement à Leith \*\*\*; mais elle ne jouit guère de sa royauté, car la maladie de poitrine dont elle étoit affectée l'emporta le 2 juillet, c'est-à-dire à peine un peu plus d'un mois après, et elle fut enterrée dans l'église Sainte-Croix d'Edimbourg\*\*\*\*. Les prêtres seuls ne la regrettèrent point, dit Buchanan, parceque, la sachant élevée par sa tante la reine de Navarre, ils craignoient, si elle eût vêcu, qu'elle ne se fût opposée à leurs volontés; mais elle fut si regrettée de tous qu'on en porta le

<sup>\*</sup> Cf. les trois lettres écrites par elle à son père et publiées par M. Champollion Figeac, Poésies de François Ier, p. 212-13.

<sup>\*\*</sup> V. Kalend, Junii. Buchanan, Rerum scoticarum historia, libro XIV. Francfort, 1624, in-8, p. 523.

<sup>\*\*\*</sup> Walter Scott, History of Scotland.

<sup>\*\*\*\*</sup> Le Père Anselme donne la date du 2 juillet; le Père Hilarion de Coste (*Eloges des reines*, etc., 1630, in-4, p. 388-92), donne celle du 7.

En honneur conficte, Royalle seraine, Escossoyse royne, Tige primeraine

deuil, ce que le même Buchanan dit être, chez les Ecossois, le premier exemple de cet usage, qui étoit encore très rare au momen to il écrivoit, c'est-à-dire quarante ans après. Sur cette mort, Brantôme \* a un passage si touchant, que nous le transcrirons en entier: « Il fut quasi de même qu'elles (ses deux aînées, mortes toutes jeunes) de madame Magdelaine de France leur sœur, laquelle n'eut grand loisir de jouir heureusement de la chose du monde qu'elle avoit le plus affectée, qu'estoit d'estre revne, tant elle avoit le cœur grand et haut. Elle fut donc mariće au roy d'Escosse, et, ainsi qu'on l'en vouloit destourner, non certes qu'il ne fust un beau et brave prince, mais pour estre condamnée à aller faire son habitation en un pays barbare et une gent brutale, luy disoit-on, elle respondoit : « Pour le moins, tant « que je vivray, je seray reyne, ce que j'ay tousjours « desiré. » Mais, quand elle fut en Escosse, elle en trouva le pays tout ainsy qu'on luy avoit dict et bien different de la douce France. Toutesfois, sans autre semblant de la repentance, elle ne disoit autre chose, sinon : « He-« las! j'av voulu estre revne», couvrant sa tristesse et le feu de son ambition d'une cendre de patience, le mieux qu'elle pouvoit. M. de Ronsard m'a conté cecv, lequel alla avec elle en Escosse, sortant lors de page d'avec M. d'Orléans (Henri II), qui le luy donna pour aller avec elle et voir son monde. Elle ne demeura pas longtemps qu'elle ne mourust, bien regrettée du roy et de tout le pays, car elle estoit fort bonne et se faisoit beaucoup

<sup>\*</sup> OEuvres, éd. Petitot, 1823, t. 5, Dames illustres, 229-30.

De fleur souveraine
Du beau lys produicte.
Lucresse romaine,
Ta gloire haultaine
Près de ceste est vaine,
Frivole et loingtaine,
Sans fruict ne merite.
O France inhumaine!
Souffre-tu qu'on meine
Hors de ton demaine,
En estrange plaine,
Du monde l'eslite!

Las! qu'ay-je dit? Vueille-moy pardonner, Royne d'honneur, France très honorable; De cruaulté je t'ay voulu donner Le tiltre à tort, car tu veulx guerdonner Ung peuple amy, loyal et secourable,

aymer, et avoit un fort grand esprit, et estoit fort sage et vertueuse. » Ronsard lui-même a rappelé \* qu'il avoit été son page, dans de beaux vers qui mériteroient aussi d'être cités; mais cette note est devenue si longue qu'il est temps de la Jerminer. J'ajouterai seulement que Jaeques V, toujours fidèle à l'alliance de la France, fit bientôt demander en mariage Marie de Lorraine, qu'il épousa le 9 mai 1558, et qui fut la mère de Marie Stuart.

\* Dans la helle pièce intitulée Tombeau de Marguerite de France, duchesse de Savoye, ensemble de François Ier, de ses enfans et de ses petits-fils, éd. de Buon, 1623, in-fol., p. 1412.— Buchanan a écrit trois courtes épigrammes in obitum Magdalenæ Valesiæ, Reginæ Scotorum, XVI annos extinctæ (Poemata, Amstelodami, 1687, in-12, epigrammatum libro sec., p. 366); mais elles sont insignifiantes.

Aux fleurs de lys de tout temps favorable, Qu'on ne veist onc en fortune ployer, Mais pour ton nom sa puissance employer. Si tu veulx done, comme il est bien decent, Le contenter du merité loyer, Et envers luy ton amour desployer, Le droit le veult et raison s'i consent.

> Beauly facteurs celestes Et divins poètes, Laissez plains funestes, Regretz et larmettes, Gesir à par soy; Prenez vos plumettes, Traictez d'amourettes Chastes et honnestes De ce jeune roy. Musicales testes, Tenant des planettes, Sonnez espinettes. Lucz, rebecz, musettes, Sans cesse et requoy; Chansons nouvelettes. Bransles de sonnettes, Joyeuses sornettes, Haubovs et trompettes, Chassez tout esmoy.

Gentilz espritz, nobles cœurs amoureux, Qui sur tous cas cherchez manière et stille, Par bruyt et los et faictz chevalereux, De vous monstrer vaillans, hardis et preux, Pour l'appetit d'une dame gentille, Fust-ce Floripe, Helaine ou Deiphile, Chascun de vous, sur sa cuisse la lance, Vienne courir au tournoy d'excellence Faict pour ce roy. Que chascun doncques s'arme! Venez jouster, monstrez vostre vaillance; Rompez le boys, faictes tours de plaisance, Pour le plaisir de la belle qu'il ayme.

Esperant mieulx.

#### BALLADE.

uis peu de jours trois celestes deesses, L'entens les trois qui pour le frainct doré Misrent au vent beaulté, sçavoir, richesses, Devant Paris, leur arbitre honoré,

Ces troys icy, du hault ciel azuré, Jettent leurs yeulx sur le climat de France; L'on veut choisir, sans longue difference, Une pucelle où tout honneur abonde, Qui soubz les lys faisoit sa demeurance, Fille de roy, la plus belle du monde.

Voyant adonc les vertus et noblesses Dont son franc cueur estoit tant decoré, Craignent soubdain ses sublimes princesses Qu'aulcun des dieux ne fust enamouré. Juno n'a pas le maintien asseuré Que Juppiter n'ayt d'icelle accointance,

1. Fruict vaudroitmieux.

Et Venus eraint de son Mars l'aliance; Pallas a peur d'estre à elle seconde, Car elle voit fleurir en grant prestance Fille de roy, la plus belle du monde.

Que feist Venus? Bien apprinse en finesses, Après avoir ce faiet consideré, Pour mieulx priver les divines haultesses De ce joyau, ung beau roy preferé Sur tous humains, en la France esperé, Transmist d'Escosse, une isle de plaisance, Amye au lys de toute congnoissance, Pour espouser, dont tout plaisir redonde, Le choix d'honneur, la nymphe d'excellence, Fille de roy, la plus belle du monde

#### ENVOY.

Prince escossoys, Venus, qui a regence Sur tous amans, en publicque audience T'a adjugée une princesse munde En court d'amour, par arrest de sentence, Fille de roy la plus belle du monde. Le Blazon de la Cosse, contenant troys grains dont saillent et naissent trois fleurs; c'est assavoir : le lys, la rose, l'ancolye.

n ceste noble Cosse excellente et fertile, Ceinte de creuses mers, plantée sus [verte isle, De tout temps on a veu le blanc lys ger-

Iminer,

Et autour d'iceluy deux belles fleurs regner : C'est la rose odorante, amyable et jolye, Et de l'autre costé l'azurée ancolye. L'ancolye, c'est foy, constance et loyaulté, Et la rose est amour, humblesse et pureté, Desquelles deux vertus nation escossoyse, A tousjours bien usé vers noblesse françoyse. Tout cecy clairvoyant, Largesse liberale A doué leur beau roy d'une fille royale, Qui se peult appeller, tout bien veu et compris, D'amour et loyaulté le guerdon et le pris.

Esperant mieulx 1.

#### Finis.

1. Sur Jean Leblond, sieur de Branville, natif d'Evreux en Normandie, surnommé l'Esperant mieulx, qui, entr'autres ouvrages, a publié beaucoup de traductions, et qui prit part à la querelle de Marot, contre lequel il se déclara, on peut voir La Croix du Maine, édition Rigoley de Juvigny, I, 452-3, et Goujet, Bibl. franç., XI, 106-12.



La Loyaulté des Femmes, avec les Neuf Preux de gourmandise, et aussi une boune recepte pour guerir les yvrongnes<sup>1</sup>.

uant on vivra sans boire ne manger, Quant les poissons sans caue nageront, Quant Ytalie sera sans usurier, Quant les lièvres plus courir ne voul-Quant les perdrix viendront à l'espervier, [dront, Quant les tresors seront habandonnez,

1. 4 ff. goth. Au titre, trois femmes qui, malgré l'absence de vases de parfums, pourroient bien être les saintes femmes allant au sépulcre. Au commencement des Neuf preux de gourmandise est un bois représentant un homme qui vomit et qui est sontenu par un homme qui pourroit bien être Esope. Derrière l'ivrogne est un homme qui a la main à sa bouche, et à gauche un homme en longue robe qui semble leur parler. Au dernier verso est un bois de deux soldats en souliers à la poulaine et appuyés sur leurs épées, dont l'un tient un verre. Il y en a une autre édition gothique (B) de 4 ff. in-8. Au frontispice, une branche coupée; au dernier verso, un fragment d'un plus grand bois coupé. Ici c'est le bas d'une robe. Nous ajonterons que les Neuf preux de gourmandise se retrouvent dans les Faictz et ditz de Molinet; dans

Quant on verra pleuvoir escuz de poys, Quant buscheron yra sans hache au boys, Quant sus Montmartre Saine aura esté, Quant les anfans n'auront cure de noix, Lors verrez-vous en femme loyaulté.

Quant on verra sans herbes le vergier,
Et les asnes doulcement chanteront,
(Et) quant Fortune sera sans varier,
Quant les singes le fouet aymeront,
Quant les biens faictz seront regardonnez,
Quant les muets seront ensermonnez,
Quant Lucifer viendra baiser la croix,
Quant vous verrez, de force de filer,
Femmes, filles, tous leurs bras debriser,
Et quant les mors seront ordonnez roys,
Et la Typhaine sera sans royaulté;
Quant quatre choses pourront estre sans trois,
Lors verrez-vous en femme loyaulté.

Quant les regnars seront sans espier, Quant les chiens aux loups trève feront, Quant les prescheurs n'aymeront dan denier, Quant les Normans de vin cure n'auront, Quant les buvrages demourront entonnez Sans que de riens soient advironnez; Quant amoureux seront sans haulx souhais,

l'édition gothique de Jehan Longis, 1531, in-fol.; ils s'y trouvent au verso du feuillet 87. Seulement, dans les œuvres de Molinet, la pièce est écrite en vers de sept pieds; ici elle est en vers de huit. C'est ce qui fait qu'il n'y avoit pas lieu de donuer de variantes.

Quant les orfèvres vendront le marc sans pois Et le soleil luyra sans clarté, Quant on jouera de la herppe sans doys, Lors verrez-vous en femme loyaulté.

Quant le soleil sera sans tournoier
Et les maignens leurs poisles donneront,
Quant le moisson is battra l'esprevier,
Quant les marchans leur denrée blasmeront,
Quant les juges seront emprisonnez,
Et quant les folz seront arraisonnez,
Quant on verra une forêt sans boys,
Quant les chasseurs n'aymeront les aboys,
Et quant enfer reluyra de beaulté,
Quant on donra l'escu pour ung tournoys,
Lors verrez-vous en femme loyaulté.

Prince, la femme ne fait bien nulle foys; Aussi vrayment ce seroit nouveaulté; Ilz feront miculx, mais pas je ne le croix. Lors verrez-vous en femme loyaulté.

Cy fine la Loyaulté des Femmes.

1. Le moineau.

S'ensuyvent les neuf preux de Gourmendise 1.

### LE PREMIER<sup>2</sup>.

p e suis Noé, qui ay plantay La vigne après le deluge; Je tiray du vin et goustay; Tant à mon ventre j'en boulay

Que de dormir fut mon reffuge. De Cham, mon filz, mocqué fus-je, Qui apperceut mes genitoires. Maudit il fut par mes boittoires.

### LE SECOND<sup>3</sup>.

Je suis Godor Lohomortins<sup>4</sup>, Qu'ay cinq grans roys à mon command. Je prins Loth et tous ses butins; Mais Abraham, par ses huttins, Me vint surprendre en mon dormant, Lors je finay comme gourmant,

1. Dans Molinet, la pièce est précédée de ces quatre vers :

La Bible faict mention
De l'extrême vaillantise
Qu'ont faict par potation
Les neuf preux de Gourmandise.

- 2. Genesis nono. Nous donnons cette indication et les suivantes d'après le volume de Molinet; elles y remplacent les indications premier et second.
  - 3. Genesis XIIII.
  - 4. Dans Molinet la leçon est plus juste :

Je suis Chador Laomor; tins Cinq roys tout à mon command. Enyvré sans en riens cremir. Pense plaine si veult dormir.

LE iij4.

Je suis Loth, qui eschappay <sup>2</sup>
Des cinq citez qui fondirent;
Tant horriblement je souppay
Que tous mes cinq sens me faillirent;
Mes deux filles si m'assaillirent,
Que j'engrossay par ignorance.
De la pense vient la dance.

LE iiij3.

Je suis Nabal, d'estrange taille, Rude, villain, tout plain d'avoir, Qui reffusay de ma vitaille A David, qui ma fruictaille Et tout mon pain vouloit avoir. Ma femme fist bien son devoir; Mais je finay comme ung yvrongne. Gros panssars si ont rouge trongne.

### LE V4.

Je suis Amon, filz de David, Qui ma seur Thamar deffloray. J'avoye pour lors grant audivit; Mais Absalon, qui cecy vit,

- 1. Genesis XIX.
- 2 Dans les Faitz de Molinet : Tant horriblement choppay Par le vin que je happay.
- 2. Primi Regum XXV.
- 4. Secundi Regum XIII.

S'en venga, il n'est rien plus vray: Moy estant en mon lict couché, Du corps il me fist partir l'ame. Le friant vin froit 'cueur enflame.

# LE vj2.

Je suis Hela, filz de Basa,
Faulx tyrant et mal proffitable.
Le trop boire si m'empescha;
Mais Zembry si m'en despescha,
Qui m'occist seant à la table.
Ebrieté est detestable
Et cause de plusieurs accidens.
Gourmans font leurs fosses aux dens.

### LE vij3.

Je suis le fier Holoferne Qui assiegay Bethulie. Judie, la beaulté disserne, Qui mon œil regarde et cerne<sup>4</sup>, Me vainquit par ma follie. Moy dormant la pense emplye, Du corps me trancha la teste. Bon vin esmeult grant tempeste.

# LE viij 5.

Je suis Baltazar, plain d'assaulx, Roy de la grande Babillonne.

- 1. B: male.
- 2. Tertii Regum XVI.
- 3. Judich XIIII.
- 4. Ce vers manque dans l'édition B.
- 5. Danielis V.

#### DE GOURMANDISE.

Du temple [je] pris les vesseaulx; Si en beurent tous mes vassaulx<sup>4</sup>. Mais de moult grant guerre felonne Qui les orgueilleux envyronne Si resveilla mes grans banquetz. Bon vin esmeult les grans caquetz.

### Le ix2.

Je suis Seymon Machabeus, Champion du roy divin, Qui fus trop mollement deceus De par le roy Ptholomeus, Qui m'enyvra de son bon vin. Il m'occist dormant soubz la vigne, Et pilla tout par avarice. Grant buveur si n'est jamais riche.

# S'ensuyt la recepte pour guerir les yvrongnes.

Primo recipe et statin (sic) accipe.

Se, pour trop boire, (le) lendemain Vous tremble teste, bras ou main, Avoir vous fault, sans contredit, Du poil du chien qui vous mordit.

### Explicit.

- 1. Ce vers manque dans l'édition B.
- 2. Primi Machabeorum ultimo.



Les moyens d'eviter merencolie, soy conduire et enrichir en tous estatz par l'ordonnance de Raison, composé nouvellement par Dadouville.

# Cum privilegio 1.

« De par Monseigneur le lyeutenant criminel.

α Il est permis à noble homme Jacques Dadouville, prebstre, faire imprimer et vendre le present traicté, et deffences à tous qu'il appartiendra de le faire imprimer ne vendre jusques à deux ans, sur peine de confiscation et d'amende arbitraire. Faiet le huytiesme jour de mars mil einq cens xxix.

Signé: J. Morin. »

### L'ACTEUR.

onsideré qu'en tous estatz Sont de gens au monde grant taz Desirant joye et biens avoir, Mais (les) moyens ne peuvent sçavoir

Souffisans pour à ce venir Et à ceste fin parvenir,

1. Nous imprimons cette pièce d'après l'édition de Jacques Nyverd. Il y en a une autre édition, sans doute

## MOYENS D'EVITER MERENCOLIE. 43

Dont se donnent merencolye Que avec eulx se joinct et lye; Mais affin d'yceulx deslier, Avec eulx me veulx allyer En leur conseillant par exprès Les cas que descripray après.

postérieure, avec la devise Ce sera que sera après le titre, et avec la mention : « On le vend à Paris en la rue Neufve-Nostre-Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. » Pet. in-8 goth. de 20 ff. Nous remarquerons que, dans Du Verdier, à l'article de Jean d'Abundance, on trouve cette indication: « Les movens d'eviter merencolie, soi conduire en tous états par l'ordonnance de Raison. Les quinze grands et merveilleux signes, nouvellement descendus du ciel au pays d'Angleterre, moult terribles et divers à ouir raconter. Item plus la lettre d'Escorniflerie, laquelle porte grands priviléges à plusieurs gens, et la chanson de la grande gorre. Le tout composé par ledit d'Abundance sous le nom de maître Tyburce, demeurant en la ville de Papetourte. Imprimé à Lyon sans nom ni date (ed. de Rig. de Juv., 4, 325-6). » On connoît bien d'autres éditions des Quinze signes et de la Lettre d'Escorniflerie avec le nom de d'Abundance, mais non pas des Moyens d'eviter merencolie. L'on verra ici même, dans l'épilogue, Dadouville se plaindre que son titre lui ait été frustre par envieulx. Pour savoir si les Moyens d'eviter merencolie du volume de Lyon sont une réimpression de Dadouville ou un autre ouvrage par Jean d'Abundance, il faudroit voir ce dernier volume, qu'on ne peut attendre que du hasard. Ce qu'il y a de sûr, et cela par le témoignage même de Dadouville, c'est l'existence, sous le même titre, d'un ouvrage différent du sien et que personne ne paroît avoir retrouvé.

Par ce moven ils parviendront A leur intention et viendront, Car mon cueur du tout soy estant A ung chascun (soy) rendre contant; Le contant est riche en ce monde. Qui est le poinct où je me fonde, Mais sans Raison ne se peult faire; Les movens entant et affaire De rendre riche[s] et joyeulx Ceulx qui l'ensuyvent en tous lieux; Bon Espoir se joinct avec elle, Qui tous resjouvst à merveille, Nous promettant que nous aurons La paix tandis que nous vivrons, Et Bon-Temps aussi reviendra, Lequel tous nous resjouyra. Nous avons eu très grant dommaige Durant qu'a estè en voyaige; Mais à son retour ferons grant chère 1. Aulcune chose n'avons chère; De nous bannira desplaisir. Chascun vivra à son plaisir; Chascun dira: Buyons d'autant; Chascun dira: J'en suis contant; Chascun aura jove et soulas ; Chascun ne dira plus: Helas! Chascun aura force d'argent;

<sup>1.</sup> Dans ce vers, comme dans tout le reste de la pièce, Dadouville a considéré comme élidée par la prononciation la syllabe muette qui précède la terminaison du futur, comme si on prononçoit frons, sra, s'accoltra.

Chascun sera de son bien regent; Chascun ne sera point doramaigé; Chaseun sera dedommaigé; Chascun ne sera despourveu; Chascun de vivres sera pourveu; Chasenn aura liet et blanes draps; Chascun s'accollera bras à bras; Chascun vivra en pacience; Chascun aura assez science; Chascun ne prendra nul desbat; Chascun prendra [bien] son esbat; Chascun de malfaict se gardera; Chascun à son faict regardera; Chascun aura bon lotz et fame; Chascun n'aura maulvaise femme; Chascun ne dira son secret: Chascun sera assez discret; Chascun tiendra cher son vovsin; Chascun sera amy et cousin; Chascun ensuyyra la raison; Chascun n'ensuyvra de raison; Chascun faira ce que sera tenu; Chascun pour tel sera retenu; Chascun n'aura tousjours malheur; Chascun reviendra en bien heur; Chascun se gardera de peché; Chascun n'en sera empesché; Chascun de son ame aura cure : Chascun aura ce que procure; Chascun craindra ce que doibt craindre; Chascun de tous s'estimera moindre; Chascun qui bien se gouvernera,

Chascun joyeulx s'en trouvera; Chascun doibt vivre en bon espoir; Chascun doibt faire son povo ir. Pour parvenir à ce moyen, Tant le grant, petit, que moyen. Raison nous enseigne en ce lieu, Requerir la grace de Dieu; Oultre plus, elle nous instruict, Pour enrichir, ce qui s'ensuyt.

#### RAISON.

Toy qui as peu de revenu, Peu te fault faire de despense; Aultrement pour fol seras tenu; Entens mes ditz et bien y pence; Si meilleure la veulx avoir, D'honneur n'es digne ne d'avoir.

# ij.

Toy qui au jeu es maleureux, De plus jouer donne-toy garde; Cy tu veulx estre bien eureux, Il fault que ton cas tu regarde; De ce faict, te prie, te retarde. Cy veulx estre riche et joyeulx, Applique-toy à aultres jeulx.

## iij.

Toy qui n'as grans prises ne rentes Et t'abille de drap de soye, Ce sont raisons mal aparentes; De toy enrichir n'est la voye; Je te supplye, ne te desvoye; Par habillemens dissoluz Ensuyt l'estat des resoluz<sup>4</sup>.

iiij.

Toy aussi qu'es <sup>2</sup> jeune gendarme, Guyder te convient ta jeunesse, Tant que par vertu et par arme Elle puisse nourrir ta vieillesse, En sorte qu'en joye et lyesse Elle puisse bien finir ses jours. Cela te viendra à ces jours <sup>3</sup>.

V.

Toy aussi qu'es tant excessif, Des despenses tu faiz tant folles; En tous cas [tu] es moings actif Que ne sont les enfans d'escolles; Souvienne-toy et te recolles Que, quant auras tout consummé, Du monde seras mal nommé.

vi.

Toy, meschant, qui achepte cher Et puis revens à bon marché, Ton prouffit tu ne tiens pas cher; Garde que [tu] ne soy marché

1. Le mot est pris dans un sens peu habituel, mais originaire: Solutus, résous, dissous, détruit.

2. Ici, comme dans d'autres strophes de la pièce, il y a bien dans l'imprimé qui es, qui as; mais la mesure indique cette pronouciation, et d'ailleurs Dadouville l'a lui-même imprimé ainsi une fois.

5. Peut-être faut-il lire : à séjours.

Sans jamais estre desmarché Hors de ton prouffit et honneur: Ce te seroy[t] grant deshonneur.

vij.

Toy qui d'auleun te veulx venger Pour quelque cas que t'as mefaiet, De cella te convient venger Sans riens en mettre à effaiet: Car possible adviendra de faiet Qu'en cuydant cella entreprendre, Tu te fairas tuer ou pendre.

viij.

Toy qui par follye et paresse Laisse pardre ce qu'as gaigné, De ton maistre ou de ta maistresse, En ce faict es desordonné: Car le droit n'a pas ordonné Que tu parde le tien service. Cela ne peulx faire sans vice.

ix.

Toy qui par les folz te conduis, Et aussi par gens inuctiles, A leur conseil tu te reduys, Par quoy ne faiz choses utiles; Tu n'as raison, tant soyent subtiles, Qu'en rien te puissent excuser. Ta follye te veult accuser.

х.

Toy qui oncques ne travaillas Et du tout n'as voulu rien faire, Quant tu seras vieil, rien n'auras, Synon grans soucy et affaire; Lors l'homme de bien contrefaire Ne pourras, car tu seras tout nu, De tout le monde descongneu.

xj.

Toy, marchant, ne pers ton credit, Ne toy aultre, qui que tu soyes. Cy le pers, sans nul contredit, Plus estime de toy ne foys. Ton honneur fault peser au poys, Car, cy à aucun faiz dommaige, Tenu es à un desdommaige.

xij.

Toy qui as le cerveau liger, Et qui croys trop ligerement, Je te supplye, soys diliger De penser à ton cas devant, Ou en danger viendras souvent; Car une chose trop ligière S'en va au vent comme poussière.

xiij.

Toy qui es par trop nesgligent De faire ce que tenu es, C'est très maulvais gouvernement: Je te le deffens par exprès; De ton faict tu doibs estre près, Et de ce tu doibs avoir cure: Qui bien veult avoir le procure.

xiiij.

Toy qui n'as qu'au jour la journée, P. F. II. Et ne pence au temps advenir, Une chose est desordonnée; A nul bien tu n'en peulx venir. En ton, cœur aye souvenir: Qui n'a rien il n'est rien prisé, Mais est d'ung chascun desprisé.

#### XV.

Toy qui es gourment et yvrongne Et sans fin veulx boire et menger, Le plus beau est de ta besongne Par quoy tu es à lesdanger; Par ce tu te mectz en danger, Car tu ne cherches que querelles: Telles façons ne sont point belles.

### xvj.

Toy qui as de (grans) biens largement, Et grant avoir et grant chevance, Ne le despens pas follement, Sans propos ne sans ordomiance: Se seroit à toy grande meschance, Sy failloit qu'après tes grans biens Advenoit que tu n'eusses riens.

## xvij.

Toy qu'es paillard et putenaire Et de cestuy cas faitz mestier, N'acoustume tel ordinaire: Cella ne te faict pas mestier. Myeulx te vault aller au moustier, Ou faire quelqu'autre bonne œuvre. A ceste affaire ton cueur euvre.

### xviij.

Toy qui bien tost te vas coucher Et au matin te lièves tard, Cella ne te peult advancer; Bien fairas d'y avoir regard. Requis ne t'est d'estre un dormard; Cy desire bien et avoir, De la peine te fault avoir.

#### xix.

Toy qui prestes vouluntiers
A celluy qui n'a de quoy rendre,
De ton prest pers souvent le tiers;
Plus envye ne t'en vueille prendre.
Je te supplye, vueilles apprendre
A hanter toutes gens de sorte<sup>4</sup>,
Et aux meschans point ne t'asorte.

#### XX.

Toi qui, plaideux et harceleux, Aussi nourriceulx de procès, Hantes aussi et tous broulleux, Tes besongnes pas bien (tu) ne faiz, Car trop sont meschans et infais. Au long aller mal t'en trouveras; Avec eulx point n'enrechiras.

### xxj.

Toy opiniastre, incorrigible, Adonné à [la] voulupté,

1. Nous disons encore *sortable* pour signifier quelque chose de convenable.

De toy retirer est duysible S'ensuyvir veulx honnesteté; A toy seroit deshonnes(te)té Qu[e] entre les mains de justice Tu fusses reprins par ton vice.

### xxij.

Toy qui à creance riens cher Ne trouve, car tu payes très mal, De ce ne te fault approcher, Cy tu ne charche l'hospital; Certain soys qu'amont ny aval A aulcun bien tu ne viendras. Par ce moyen, ne parviendras.

# xxiij.

Toy qui veulx exercer office En laquelle rien tu n'entens, Cella me semble chose nice; Je te dis ce que [bien] j'entens: En ce faisant tu pers ton temps, Et, qui plus est, tu te destruis; Ce n'est pas ce que te instruis.

### xxiiij.

Toy qui mengeuz ton blé en herbe, Pour estre maulvais mesnager, Voillà ung très maulvais proverbe, Je te supplye de le changer, On te mectra en grant danger Ou en très grande povreté: Craindre tu doibs necessité.

<sup>1.</sup> Imp. : as.

#### xxv.

Toy qui nouris des serviteurs Qui jouent tant le jour que la nuyet, Ils sont de tous maulx inventeurs, Qu'à toy et à eulx souvent nuyet. Garde de prendre ton desduit De plus yeeulx entretenir, Ou pour ung fol te fairas tenir.

### xxvj.

Toy qu'entreprens chose impossible Et beaucoup plus que ton povoir, Je te prye, tant qu'il m'est possible, De ce fouyr. Faiz ton debvoir, [Ou] aultrement, en desespoir Cella te faira choir et venir, Ce ne pence d'y souvenir.

# xxvij.

Toy, prodigue et grand despendeur, Sans auleune ordre ne mesure, Tant que ton avoir est vendu. Tant follement te desmesure, Je te supplye, ne t'aventure A telle prodigalité: Pis est que pleberalité.

### xxviij.

Toy qui deffens faiz des follies, Et es de ce faict coustumier, Tu feras bien cy tu oublies

. Imp. : qui entreprens.

Les coustumes quavoys premier. Pour te faire myeulx premier<sup>4</sup>, Tes coustumes te fault laisser, Car ton honneur te font blesser.

#### xxix.

Toy qui es desobeissant
A justice et à ton prince,
Rens-toy du tout obeissant,
Entens que tu es en sa province,
Car contre luy tu serois tropt mince;
[De] resister ne te conseille:
Ce qu'il vouldra, fault que le vueille.

#### XXX.

Toy qui, par paresse ou par faulte,
Tes biens laisses perdre souvent,
En toy y a follye très haulte;
On le congnois[t] esvidemment.
Il te faut estre bien gardant
Si des biens tu pretens avoir:
Le saige garde son avoir.

### xxxj.

Toy qui ta femme tiens gorgiase Tropt plus qu'à elle n'apartient, Pour paour qu'elle ne te face noise, Luy donne quelque gorgias sainct<sup>2</sup>, Que pour l'amour de toy elle sainet, Ce dict-elle pour t'abuser, C'est follye de t'y amuser.

<sup>1.</sup> Estimer, de præmium.

<sup>2.</sup> Ceinture.

## xxxij.

Toy qui ta femme en voiage
Maines souvent pour son plaisir,
Rien plus ne t'en estime saige,
Car tu me faiz grans desplaisir.
Maintenant je n'ay pas loisir
De te dire ce que j'en pence,
Mais peu me plaist telle despence.

### xxxiij.

Toy aussy qui faictz les banquetz Et merveilleuses assemblées Avec[ques] ung tas de muguetz Qui t'afrontent tous à l'emblées, Tes joyes seront tant troublées Que tu ne serois dire combien Quant ilz auront mangé ton bien.

## xxxiiij.

Toy qui donnes à mainetz suppos Ton bien tropt excessivement, Sans regarder à quel propos Ny à quel fin semblablement, Cy veulx enrichir grandement, Ne devise jamais ta rente; Garde ton bien et l'augmente.

#### XXXV.

Toy qui par tropt t'estime et prise Et tropt plus fort que tu ne vaulx, De ce te veulx faire reprinse, Car l'on te tient de mes vassaulx;

1. Imp. : tiens.

Pour ce te livre mains assaulx, Te reprenans de ton forfaict, Que congnoistre je puis de faict.

### xxxvj.

Toy qui de ton bien te desmez
Et te despoulle en aultres maings,
Pense que tu n'auras jamais
Fors que douleurs et de maulx mainetz.
Ne viens vers moy faire les plains
Pour avoir de moy reconfort,
Car cella te deffens très fort.

### xxxvij.

Toy qui pille aultruy et desrobe Et qui viz de maulvais acquest, Et cy n'as vaillant une robe, Tout retourne d'[o]ù venu est; Je te supplye, sans plus d'arest, D'aultruy piller ne prens envye, Car ce faict est maulvaise vie.

### xxxviij.

Toy qui despens plus que ne gaignes, Cella va mal à ton proffict, D'avoir des biens n'es pas ydoyne, Puis qu'à les conduire n'es duyet; Il fault que du tout soys reduyet Selon ta gaigne toy passer, Cy ton cas veulx bien compasser.

### xxxix.

Toy qui a chevaulx et bestial, Pour ton proffict donne-toy (en) garde; Aultrement tu t'en trouveras mal, Et pour ce de près y regarde; Tous les meneus plaisirs retarde Jusques à ce qu'auras pourveu, Cy n'en veulx estre despourveu.

#### xl.

Toy qui encontre les murailles Laisse pourrir la tapisserie Et linge, tant que ne vault pailles, Tel tour sent bien sa bellistrie<sup>1</sup>; A ceste cause je te prye Que, si tu te veulx enrichir, Plus ne le fault laisser pourir.

## xlj.

Toy qui te meetz d'aultruy caution Et pleiges sans scavoir comment, A toy n'est sens ne discretion, Je te le ditz tout privement; Et, si tu le crois aultrement, C'est raison que mal t'en advienne. Notes mes mots et t'en souvienne.

### xlij.

Toy qui es ung povre gentil Qui n'appettes que friandises, Cella je trouve mal gentil, Ce ne chastie tes gourmandises; Quelque chose que tu me dises,

<sup>1.</sup> Est bien le fait d'un bélître, d'un sot.

Ce tu les veulx plus ensuyvir, Ne pense plus de moy suyvir.

### xliij.

Toy qui laisses tes prez sans clore Et tes jardins tousjours ouvers, En nul temps ne les fault desclore: Les bestes les mengent tous verds; Ton gouvernement est dyvers, Et pour ce, au temps advenir, Pense quelle fin en peult venir.

#### xliv.

Toy qui as [cu] la cognoissance Que l'eaue entre en tes garniers, Toutesfoys n'as pas la science De mettre ordre, plus tost quiers Ton dommaige, je te requiers Que tiennes ta maison couverte, Ou par l'eaue auras tousjours perte.

#### xlv.

Toy qui change ung bon cheval A ung maulvais, par ta follye,
Ton affaire ce porte mal
Cy plus à tel marché te lye;
Ne feiz marché que ne deslye
Quant te plaira, cy bon te semble,
Et aux trompeulx point ne ressemble.

### xlvj.

Toy qui vens aussi et engaige Ta chevance sans nulle cause, Sans penser à ton avantaige La fin, ne le moyen, ne glose, De ce te reprendre bien oze: Car desplaisir qu'est contre toy Me grefve autant comme à moy.

## xlvij.

Toy, tavernier, que tiens bordeaux, Aussi gens de maulvaise vie, Ne faiz plus tous ces cas tant faulx, Cy d'honneur avoir as envie; Plus tost desire que devye Que de retirer meschans gens Tant à la ville comme aux champs.

### xlviij.

Toy qui faictz bruller le boys vert Et qui faictz menger le pain chault, En ton mesnaige tost ou tard, Bon proffit faire ne te chault; Aultrement faire il te fault, Et ce faire je te conseille. A mon conseil, je te prye, veille.

### xlix.

Toy qu'as ta grange descouverte Durant que tes blez sont dedans, Tu ne pence point à ta perte, Tes faictz le sont bien demonstrans; Avecques le doy te monstrans Plusieurs sont; mais, cy tu es saige, Bien esviteras le passaige.

l.

Toy qu'as possedé grant avoir,

Et maintenant plus tu n'en as , Mais cy vertus as et sçavoir Par mes moyens t'enrichiras , Et poinct ne desenrichiras , Cy mon conseil tu veulx ensuyvre , En tout honneur te faire vivre.

lj.

Toy qui te laisse subjuger A ton prochain sans toy deffendre, Je te conseille revencher, Gardant ton droit sans luy mesprendre; De ce ne seras à reprendre, Et pour tout vray tu seras lasche, Cy mon conseil faire ne tasche.

lij.

Toy qui decouppe abillemens <sup>4</sup>
Pour myeulx trencher du glorieulx,
Par tes faictz et gouvernemens
Tu acquiers blasme en mainetz lieux;
Je ne congnois jeunes ne vieulx
Qui [tout] ainssi comme toy face,
Fors quelcun qui te contreface.

liij.

Toy qui vas tart à ta besongne Et pour ta journée commencer, De ce ne charche que l'eslongne, Legerement te veulx passer. Quant c'est faict, pour recommencer

<sup>1.</sup> Qui les taillade d'ouvertures, de crevés, comme on disoit.

A poyne veulx; le lendemain, Le travailler ne tiens à main.

liiij.

Toy qui n'as aultre pencement, Depuis que t'es lesvé du liet, Sy non de [bien] pencer comment Prendras ton plaisir et delict, Ton cueur meschanceté eslict; Mais, sy tu me croys, de vertus Tes esperitz seront vestus.

lv.

Toy qui laisse ta cave ouverte, Tes garniers, aussy tes charniers, Cella ne seroys faire sans perte Telz tours font esperitz ligiers, Non pas les saiges taverniers, Lesquelz voullent avoir chastel; Par iceulx ne se faira tour tel.

lvj.

Toy qu'as vendu ton heritaige Pour employer en marchandise, Si l'employe à ton avantaige, Cause n'ay que te contredise, Ne qu'aucun mal de toy je dise; Mais ay grant peur que de ta part Ne parviendras à tel hasart.

lvij.

Toy qui faietz plaisir à aultruy,

1. Imp.: tu es.

Et en ce faict as interest, Myeulx il te vauldroit qu'icelluy Ne te cogneust pas de sy prest; Je te commande par exprès Que pour aultruy ne te destruise, Mais qu'à ton prouffit te instruise.

### lviij.

Toy qui par faulte et negligence De reparer en ta maison, Laisse tomber en decadence, A toy est tropt grant mesprison; Moy ny aultre ne t'en prison: Car, par defaulte de bon ordre, En ce faict y a grant desordre.

#### lix.

Toy qui, par faulte de poursuivre, Bien souvent ton droict perdre laisse, Tu n'entens pas comme il fault vivre, Puis que ton prouffict [tu] delaisse. En ce faisant ton honneur blesse; Cella me semble fort estrange Contre ton prouffict et louenge.

### lx.

Toy qui justice [pas] ne crains Et d'elle n'as aucune peur, S'une foys te tient <sup>1</sup> en ses mains, Oncques tu n'euz plus grant frayeur; Sy mal tu faiz, soys pour[tant] seur

Imp.: Sy une fois te tiens.

Qu'une fois en seras pugny: Nul mal ne demoure impugny.

### lxj.

Toy qui, par peur de dix escuz Perdre, souvent tu en pers cent, Dont seroyent nourris et vestus Ceulx qu'as en ton gouvernement, Je te supplye, doresnavant Remède vueilles y donner Et à ton prouffict t'adonner.

### lxij.

Toy qui faicz par aultruy tes contes, Toy-mesmes pry que [tu] les oy(e)z; Craindre tu doibtz tousjours mescontes; A nully fier ne t'en doibs. Bien te trouveras, sy m'en croys, Car on a veu mainct recepveur Estre son maistre decepveur.

## lxiij.

Toy qui ton bien baille sans conte A aultruy, c'est bien peu de sens: Sy après y trouves mesconte, C'est raison, car tu le consens. Telz faictz ce sont tours d'ynnocens, Et gens de sot gouvernement Allans à l'hospital souvent.

### lxiiij.

Toy qui ayme mieulx ton ayse Et ton plaisir que ton prouffict, Cela te viendra à malayse; Honneur n'y auras ne credit. Entendre fault, quant tout sera dict, Cy au monde [tu] veulx durer: Par tout le convient endurer.

#### lxv.

Toy qui tropt de mestiers comprens,
[Et] de tout te cuyde mesler,
A ce faict passe temps ne prens,
Car tout ne seroys demesler,
Mais le demeslé remesler,
Mais pourroys par trop entreprendre,
De quoy tu seroys à reprendre.

### lxvj.

Toy qu'es subject à ton plaisir Et ne veulx user de raison, De ce te viendra desplaisir Car c'est ung faict de desraison Et digne de correction; La fin de ce faict loura l'euvre: Le bon ouvrier faict bon euvre.

### lxvij.

Toy qui par tropt t'estime saige, De ce fol te faiz estimer; Changer te convient ton couraige; Ne faicz point te deshestimer, Mais faicz-toy priser et aymer Par doulceur et humilité; Ton cas soit par droit limitté.

### lx viij.

Toy qui refuse prendre charge

Et commission, de peur de peine, Car tu veulx vivre davantaige, Qui es[t] à toy follye très vaine De mener une vie mondaine, Car cappable n'es de menger, Puis que tu ne veulx labourer.

#### lxix.

Toy qui prestes tes bons chevaulx Et abillemens aux ingras Ou à quelques jeunes sotereaux, Qu'au monde font tant de fatras, Tant plus tu leur en presteras, Et tant moyens t'estimeray, Mais du tout te desestimeray.

#### lxx.

Toy, grant babilleur et flateur, En fin ne fairas bien ton cas, Car de tous maulx es inventeur, Et de follye hault et bas Au faict, tu prens tes esbatz, Ton plaisir et ton passe-temps Tu faiz assez de mal contens.

### lxxj.

Toy qu'as petit entendement, Du nombre es des mal advisez<sup>2</sup>; Telz emprinses ligerement Tu faicz, et poinet n'y veulx viser;

- 1. C'est le mot de Caton : Qui non laborat non manducet.
- 2. Dadouville a écrit une pièce sous le titre des Regretz des Mal Advisez.

A nul tu ne veulx diviser; Sans conseil tu faicz ton affaire, Où souvent y a à reffaire.

## lxxij.

Toy qui n'as [pas] beaucoup de rentes Et diverses entretiens maisons, En ce faisans, plusieurs tu hantes, Et des bancquetz faicz à foysons; En tous temps et toutes saisons Tu tiens ung lieu, ta femme ung aultre; Et, par ainsi, l'ung gaste l'aultre.

## lxxiij.

Toy qui envers Dieu es ingrat, Et nullement point ne le sers, A meschans faiz es plus expert, Par quoy auras ce que des[s]ers; Myeulx te vauldroit aux desers Estre que mal vie demener; Dieu te la doint bonne mener.

# lxxiiij.

Toy qu'as grans biens ou chevance En plusieurs lieux qu'en point ne voys, Car ad ce ne prens ta plaisance, Par quoy cella ne te vault croix, Tes biens visiteras, cy me croys, De çà, de là, quelque fois l'an, Sy d'enrichir veulx le moyen.

### lxxv.

Toy qui attens la succession Qui vient d'aulcun de tes parens, Tes aultres biens à perdition Metz, qui te sont plus apparens. Ne faiz tant que vienne à rens Des meschans, qui ne sont eureulx, Mais par leurs faiz sont malheureux.

## lxxvj.

Toy qu'as mestier que bien exerces, Toutesfoys nourrir (tu) ne t'en peulx, Quelque chose que tu tracasses, Tousjours es povre en tous lieux, Je croy qu'il te vauldroit myeulx Adviser quelque autre moyen Que de souffrir ung tel enhen.

# lxxvij.

Toy qui laisse dedans ton pré
Pourrir l'harbe par nesgligence,
Ce tu voulois faire à mon gré,
Tu (y) mettrois aultre pourvoyance.
Cella souvent te desadvance;
Mais de ce es occasion,
Charcher te fault aultre invantion.

### lxxviij.

Toy qui d'enfans as la tutelle Qui sont povres en succession, Pour eulx as peine nompareille; Mais tout vient à ta perdition. A toy est folle commission. Plus n'aye envye de telle charge, Et d'icelle tost te descharge.

#### lxxix.

Toy qui ton bien vens pour prester Ton argent à quelque avollé, Ce sont les moyens de gaster Ton bien et d'estre tout vollé. Quant y sera tout avallé, Lors te trouveras tout espardu, Comme (ung) homme qui a tout pardu.

#### lxxx.

Toy, tresorier et recepveur, Et aussi toy despencier, Qui tes comptes rendre as peur, Pour ce que (tu) as mys mainet denier A ton proffit, que desnier Bien tu vouldrois, c'estoit possible, Je croy qui te sera impossible.

## lxxxj.

Toy aussi qui te faiz varlet,
Neantmoins souloys estre maistre,
Beaucoup myeulx cela te vaslet:
Maistre est plus beau que varlet estre;
Cella te faict trop descongnoistre
Et tropt mespriser ta personne;
Cella nullement bien ne sonne.

## lxxxij.

Toy qui d'aultruy reçoys l'argent Puys en ton affaire le meetz, Souvent assez mal il t'en prent, Car [de] le rendre tu obmeetz. Sy ainssy faiz, je te promectz, Mal t'en viendra, comme je croy, Car tu viz sans foy ne sans loy.

## lxxxiij.

Toy qui te vanter es tant prompt Faire ce que jamais ne fiz, Va-t'en ton grant chemin tout rond; Mes moyens entens et ensuys: Certain es que, cy les ensuis, Du nombre ne seras des venteurs, Car ilz ne sont que tous menteurs.

## lxxxiiij.

Toy aussi qui la succession Attens de ton père, qui est riche, Et tropt t'y fie sans discretion, Plus sot n'est d'icy à Lariche<sup>1</sup>; En ce faisant, ton cas en friche Tu mectz et reduys en ruyne: Moins tu regneras que la bruine.

### lxxxv.

Toy qui par faulte de bon cueur Les biens laisses à amasser, Tu ne resembles à Jacques Cueur<sup>2</sup>; Comme luy ne peulx tracasser, Ny moyen d'enrichir trasser.

- 1. Imp. : la riche. Evidemment l'une des villes du nom de Larisse, qui dans l'antiquité étoient nombreuses dans la Grèce et dans l'Asie.
  - 2. Mort à Chio en novembre 1456. On peut voir, à fin du volume du Panthéon littéraire comprenant les

Cella est faulte de couraige, Ou c'est de faulte d'estre saige.

## lxxxvj.

Toy qui aultruy veulx corriger, Et aulcun bien ne sçays faire, Sy ce n'est, pour tout abreger, Faire des follyes et excez, Digne n'es de faire yceulx feetz; Raison pourquoy? Aultruy reprens, Et de jour en jour tu mesprens.

# lxxxvij.

Toy qui nourris [tous] tes servans Povrement et veulx qui travaillent, Et que tes diz soyent observans Et qu'à ce faire point ne faillent, Jamais d'avecques toy ne saillent Nulz qui de toy soyent contens; Tous sont jouens au mal contens<sup>4</sup>.

# lxxxviij.

Toy qui joyeux te trouve et guay, Mais toutesfois cella te fasche, En ce point je ne t'arestray,

mémoires de Duclerq et de Saint-Remy, les actes de son procès, publiés pour la première fois par M. Buchon, d'après un manuscrit du marquis de Boisgelin (1838, p. 582-665).

1. Expression qu'on a déjà vue dans les Ténèbres de mariage, t. 1 de ce recueil, p. 22. Elle est à la fois allusive et positive, car il y avoit en réalité un jeu appelé le mal content, dont il est parlé dans Rabelais et ailleurs.

Car tant de bien avoir ne tasche; Puisque de ton bien fays la marche, Tu es digne d'estre marché<sup>1</sup>, Et faire quelque fol marché.

#### lxxxix.

Toy, marié, qui as une femme Qui à toy ne peult accorder, A vous deux est ung tour infame De vous voir ainsi discorder. Bien fairez de vous concorder Et ensemble vivre d'acord, Et eviter tout [ce] discord.

#### xc.

Toy qui es jeune et (qui) tes parens Tu fuis, de peur qui te reprennent De tes faultes, en gré ne les prens Quant en tel cas ilz te supprennent, Et que de sy près ilz te prènent Que tu ne puis deceller Cella que bien vouldroys celler.

### xcj.

Toy qui as en ton maistre espoir Qui te mecte en auctorité, Qui possible n'a le povoir, Encore moyns la volunté, Cy riche est de biens à planté, S'il veult, en brief t'enrichira; Mais possible est que riens n'en faira.

## xcij.

Toy qui es chiche d'une maille, Et n'es pas chiche d'ung escu, Et, ce faisans, n'as acquis paille Depuys qu'en ce monde as vescu, Sy de vertu porte l'escu, Monstre-toy tousjours raisonnable; Jamais ne soys desraisonnable.

## xciij.

Toy qui ne charche appointement,
Mais tu es ung fol opiniastre,
Tous tes procez tu pers souvent,
Tant tu es aveugle et follastre;
Myeulx tu scroys en ung cloistre,
Avec les moynes en convent,
Puis qu'au monde n'as à gré vent.

## xciiij.

Toy aussi qui bonne fortune Ne sçays conduyre quand t'advient, N'execution n'en faiz aulcune, Par quoy aulcun bien ne te vient, Quant de ton faict il me souvient, Courcé je suys que cy mal est, Et que bon cueur en toy n'est prest.

#### xcv.

Toy qui de demain à demain Attans à faire ton affaire, Penssant que tu auras à main Le temps de ce que ne peulx faire, Par quoy tu ne peulx satisfaire A ton vouloir et intention Par default d'execution.

## xcvj.

Toy qui a [s] grant au ctorité, Ne pence Fortune durer; Te soubvienne d'adversité Quant ainssy te voys prosperer, Et ne vueille tant esperer Que en la fin tu soys deceu; Aultres maintz ont ce tour receu.

## xcvij.

Toy qui congnois que tes besongnes Ce font mal, et n'y remedies, Mais à d'aultres tu t'en besongnes, C'est bien raison que tu mendies; Puys qu'ad ce tu t'ateedyes, Truand seras, sy en brief ne pence A ton faict donner ordonnance.

# xeviij.

Toy qui faiez despenses et mises, Pensant que gaigneras ton procès, Possible pour toutes remises Que de la parte auras l'assès <sup>1</sup>, Et pour ce ne faietz point d'eccès, Et te donne garde de parte; Sagesse te sera exparte.

1. Parte pour perte, et assès pour accès.

#### xcix.

Toy qui ton bien assence 1, et terre, A quelcun qui est maulvais payeur, A luy te fauldra avoir guerre; De ce tu en es tout asseur: Baille-la à quelque homme seur Qui soyt homme de bon renom, Car il te faira toute raison.

#### CENT.

Toy, maistre, qui souffre et endure Tes serviteurs gaster ton bien, Aussi ton avoir bien peu dure; Tant fairas que tu n'auras plus rien: Il te faut regarder combien Tu despans, je te le commande, Sy ne veulx payer chère amende.

# Les Estatz respondent à Raison ce que ensuyt:

Dame, sans vous desobeyr,
A vos ditz voulons obeyr:
De nous enrichir est la voye;
Oultre plus, sans [que] nul desvoye,
Noter les voulons et tenir
Veritables, et retenir
Justes et certains comme l'or.
Louenge à Dieu de tel tresor!
Les moyens avons sans flechir
En ce monde nous enrichir

<sup>.</sup> La vraie orthographe est accense, donner à cens, à loyer.

Et merencolve eviter. Bon Espouoir nous veult inciter Prendre tous soulas et plaisir Sans engendrer nul desplaisir, Esperans, sy la paix avoir Poyons, faulte de nul avoir N'aurons. Dien vueille qu'en noz jours L'avoir puissons sans nul sejours! Car seul il est qui pour nous pugne Tousjours bataille et repugne Encontre de nos ennemys. Appetons d'estre ces amys, Cy paix voulons perpetuelle Et felicité eternelle, Laquelle nous vueille donner Et nos faultes nous pardonner.

L'Acteur se complainct d'auleuns envieulx qui luy ont par envie frustré l'intitulation du present livre:

> Quelque aultre traicté on a faict Sur le present, tout par envye, Qu'a esté deffendu de faict Par justice, que y obvie; Qui plus on fera, on le convie Entrer en obscure prison, Et des livres confiscation, Avec amende arbitraire: C'est l'enseigne pour soy retraire. Du present, à mon avantaige, Ay obtenu le privilége Faire imprimer jusque(s) à deux ans

## 76 MOYEN D'EVITER MERENCOLIE.

Et vendre à petis et grans, Et que sur ce n'ayt contrefaictes. Les deffenses ont esté faictes De par monsieur le lyeutenant Morin, qui vault le lyeutenant<sup>4</sup>; Cestuy bien luy a plu me faire. Graces à luy de ceste affaire. Dieu vueille qu'il y ayt honneur, Et que n'y aye deshonneur!

Ce que sera sera.

Imprimé à Paris, le XXIII° jour de mars l'an mil cinq ceus XXIX, avant Pasques<sup>2</sup>, par Jacques Nyverd, imprimeur, pour noble homme Jacques Dadouville, prebstre.

- 1. Jean Morin, lieutenant eriminel de 1514 à 1529 (Lottin, Catalogue des libraires et imprimeurs de Paris, 1789, p. 19). Il fut plus tard lieutenant eivil, de 1544 à 1548. Dans le Babilon, aultrement la confusion de l'esclave Fortuné, par Michel d'Amboise (éd. de Jehan Longis, fo 54, 71, 73), il y a trois épîtres à Messire Jehan Morin, par ung prisonnier. Dans l'une il est indiqué comme lieutenant du roy au Chatelet; dans les deux autres, à la Prévôté.
- 2. Par conséquent en 1530. Pâques arriva le 17 avril.



Le Courroux de la Mort contre les Angloys, donnant proesse et couraige aux Françoys<sup>1</sup>.

ng jour passé, estant dedans mon lict,
Et j'eu passé du dormir le delict,
Je m'esveillay quasi tout fantastique,
Et je voys voir une vieille qui lit;
Dedens ung livre aux Anglois parle et dit,
Parlementoit comme saige autenticque;
En leur lisant ce libelle, replicque
Plusieurs promesses qui sont entre elle et eulx.
De l'ouyr lire je ne fus ennuyeulx.
Je vous supplie, Françoys, entendez bien
Comme la vieille parloit par bon moyen.

1. Cette pièce est un petit in-4 gothique, sans feuillet de titre, et de 34 vers à la page. Comme on le verra, elle est très incorrectement imprimée, et il faudroit trop changer pour essayer de la rétablir, sans espérer y arriver complétement. Elle est sans date; mais une allusion qui sera relevée dans une note permet de l'attribuer au règne de Louis XII, ce qui est encore bien peu précis.

#### LA MORT.

Je suis la Mort, qui frappe de travers;
Tout genre humain je fays gesir envers;
Incontinant que Dieu le me commande,
D'estoc, de taille je frappe et à travers,
Dessus les bons comme sus les parvers.
Cil qui est sage d'ouyr telz motz s'amende,
Car le bon Dieu fera à tous demande
De tout leur faict, soit maulyais ou valable;
Je porte à Dieu le bien, le mal au dyable.

Je tiens tout le monde en ma main. Je tuerai tout le genre humain, Et face tout ce qu'il vouldra; Autre mercy de moy n'aura Quant Dieu me donra la venue; Mais en sa main l'a detenue. Par quoy je suis du tout oyseuse. Une nation venimeuse M'avoit promis de faire rage, Pourveu que me tinse au rivaige De la mer et des environs, Que si bien jourovent d'avirons Qui gagneroient la noble France, Et tous Françoys en ma balance Mettroyent comme dignes de mort. S'ilz se mocquent de moy, ont tort, Car je les auray au passaige. Je ne tiens pas ung homme saige Promettre ce qu'il n'est à soy; Fortune est souvent de soy Chancelleresse et variable,

Par quoy la chose est veritable Oue personne ne doit promettre S'il n'est asseur l'avoir et mettre En la main dont il a promis; Par quoy je tiens mes ennemys Ces paillars godons 1 d'Angleterre, Qui m'ont fait courir mer et terre, Nuvt et jour, par chault et froidure; Mains nuytz j'ay couché sur la dure, Pour l'amour d'eulx, en grans travaux; Ils vallent pis que les crapaulx Qui se mussent dedans la terre; Ilz ont si grant paour du caterre Qui ne scavent où se bouter. Mais, se puis, leur feray gouster Du mors frians, dont aux Françoys Voulloient bailler par ambagoys. Vers eulx m'en voys toute batante, Et de godons lairay la tente; Cheminant tout droit ce palis, M'en iray rendre aux fleurs de lis, A ses gens donray bon conseil, Comment doivent faire appareil Pour gaigner tous leurs adversaires; Ensuyvir fault nos exemplaires.

### LA MORT.

Nobles Françoys, dont avez le regnon, Je vous supplye, aymez tous vostre prince,

1. Gode, chose vile, Godon, gros mangeur. Le mot s'appliquoit particulièrement aux Anglois, et Jeanne d'Arc les traitoit presque toujours ainsi. Ou vostre fait ne vault pas ung oignon, Aussi l'ung l'autre de France la province; Car Dieu m'a dit tout exprès que je vince Pour le vous dire et le vous anoncer. Je suis la Mort, qui tue le grant et mince; Se saiges estes, mon dit ne renoncer.

Gentilz Françoys, vous souvienne du tiltre Du bon roy saint Loys, très debonnaire, Qui de sa bouche jamais on [n']ouyst ystre Laide parolle ne jurement à vaire<sup>1</sup>. Prenez à luy, je vous prie, exemplaire; Incontinant vous gaignerez la guerre Contre le roy coue<sup>2</sup>, vostre adversaire, Gettans ses gens tous estendus par terre.

De jurer Dieu jamais il n'en vint bien, Ne plus ne moins du hault nom de Marie, Ne de ses saintz jurement ne vault rien; Homme non seur, il chancelle et varie; Ung grant jureur suyt larrons, pillerie, Contrefaisant que bien d'autruy est sien; Loyaulx Francoys, je vous requiers et prie Des juremens evader le moyen.

Se vous voulez gaigner les faulx Anglois, Loups ravissans, pervers et despiteux, Gardez-vous bien de trespasser mes loys Que je vous baille; il vous en sera mieulx. En la bataille tendez vos cueurs ès ciculx, Et vous souvienne de Jesus vostre maistre;

<sup>1.</sup> Contre la vérité, in verum. 2. Couard (?).

Je vous prometz cent mille godons tieulx; Ce tant estoient, vous les envoirez paistre.

Loyaulx François, à vous je vous suplie Que leur monstrés leur folie et rudesse; Soyez hardis, face chaleur on pluye; Gri[n]ssez les dens, comme gens de proesse, Et gardez bien qu'ilz ne facent oppresse Au noble royaulme françois, vostre pays; Qu'ilz n'ayent puissance de mettre en leur presse Noble couronne et sainctes fleurs de liz.

François de nom, vous sçavez, leurs relicques, Tant qu'ilz avoient, ilz ont fondues, et cloches, Pour faire pièces et bombardes autentiques, Et ont vendu leur sire à faire torches; N'a pas esté de mes brochetz et broches Qu'ilz n'ayent peschées pour avoir de l'argent; Plus ne mangussent de chers, poissons ne loches; Par avarice ilz mourront meschamment.

Puis qu'ainsi donques sçavez bien seurement Que avec eulx portent tout pour le feu, Je vous suplie, portez-vous vaillamment En leur monstrant estincelle de feu. Se les tuez, ne seront vivans, mais feu; Ainsi aurez leur richesse tant chère, Artillerie, coulevrines à feu; En commun dit, France est leur cymetière.

Quant ne seroit que le bon tiltre et loz Que vous avez entre vous, gens de France, Et n'eussiez-vous en vos mains que ung os, Si devriez-vous attendre ung coup de lance; Ains que devant tels infaitz en souffrance Vous vinssent mettre, ou à leurs serfz tenir J'aymeroys mieulx que couez en leur pense Eussent cent dyables, s'ilz y povoient tenir.

Si je veoie qui fussent gens de bien, Sur culx donroye quelque bonne sentence; Mais apparence en culx je ne voy rien Sinon de mal. On voit par evidance Le très puissant redoubté roy de France Ne leur demande fors amour et simplesse; Et, tant qu'ilz pevent, à le mettre en souffrance Leurs engins tendent, dont Dieu les gard d'oppresse.

Ses faulx houliers m'ont fait beaucop de tort,
Car après eulx m'ont fait courir deux ans,
Me promettant vous mettre tous à mort
Dessus la mer, s'ilz ne povoient aux champs;
Mais je vous jure qui sont si très mechans,
Par povreté ilz se laissent mourir;
Pour beaucop d'eulx ne fault couteaux tranchans
A les tuer: meurent sans coups ferir.

### L'ANGLOYS.

Ma dame Mort, après le long parler Vous abstiendrés de vos dictons divers; Il semble advis, à vous ouyr jangler, Que dignes sommes d'estre mis à revers Dedans ung feu couchés tout un travers; Tout vostre dit n'est que nous ravaller. Si aviez leu des autres lesditz vers, Pour eulx ne seriez, mais les lairrés aller.

#### LA MORT.

Allez, infectz, gloutons, puans, punais,

Godons couez, que jamais ne vous voye!
Devant ma face ne vous trouvés jamais,
Ou grant courroux vous donré, non pas joye;
Vous avez mis mon cueur en raba-joye,
Et me venez babiller des Françoys;
Que je les laisse, [ou] tempeste ou desvoye,
Le plus meschant vaut quasi tous Angloys.

#### L'ANGLOYS.

Escoutez, Dame, se c'est vostre plaisir, Que je vous die deux motz tant seulement. Il est bien vray que nous avions desir En vos mains rendre les François voirement; Mais vous voyez que sur eulx nullement Nous ne povons ne n'osons aprocher, Dont requerons pardon très humblement, Dame, envers vous, sans jamais reprocher.

#### LA MORT.

Je vous suplie, ne me blauchissés point; De vous congnoistre je suis saoulle et faschée; Vostre cautelle ay veu de point en point; Dedans un sac je l'ay toute ensachée; Ung jour advint que la trouvay laschée, Toute tirée et mise hors du sac; Je demanday qui l'avoit arachée: C'est ung bon homme dont il est abasac.

### LA MORT.

Or regardez que c'est, par escripture, Seulement veoir le fait de gens maulditz; Ung bon simple s'est mis à l'aventure De lire en lectre où estoit voz beaulx ditz; Quant il a vu qu'estoient si interditz, Tout roide mort il est cheut sus la terre; Angloys couez, de Dieu soyez mauldictz, Quant par voz ditz ung homme a tel caterre.

Despitée suis contre les liepars <sup>2</sup>, Felons, tirans, maulditz, loups ravissables: Car entre eux disent que roys de [t]outes pars Ilz veulent estre et [ilz] sont assez stables Voire et abilles d'aller à tous les dyables, S'autres <sup>3</sup> reigles ilz ne mettent entre eulx. A les veoir semble qui soient tant piteables; Au monde n'est lesars si dangereulx.

Godons couez, crapaulx favorisables,
Allez-vous-en musser, que ne vous voye:
Car vous estez si hydeulx, detestables,
Quant je vous voy, mon cœur n'a point de joye;
Infaictz, puans, voullez-vous sus Montjoye.
Venir ruer sans y avoir droicture?
Se saige estes, prendrés une autre voye,
Sans y venir ainsi à l'aventure.

Le porc-espic est si fort et terrible 5, Quant il se fume c'est chose merveilleuse;

- 1. Toute cette strophe est évidemment une allusion, qui, si on la découvroit, donneroit la date même de la pièce; mais elle est très obscure.
  - 2. Allusion aux armes d'Angleterre.
  - 3. Imp.: Ce autres.
- 4. Montjoye est le nom bien connu du premier héraut d'armes de France.
  - 5. Le porc-épic étoit, comme on sait, l'emblème de

En tous ses faitz est prompt et excersible; Ses ennemys mect en voie perilleuse, En mainetz quartiers, en chartre tenebreuse, Et plusieurs seez qui s'ebatent autour. Roy des couez, sus toy je suis doubteuse Qu'aux champs meures, non en palais ne tour.

Trop grant honneur je fais à tes villains De tant parler d'eulx, et si longuement; Car rien ne vallent, de villennye sont plains Plus que bourreaulx, à parler proprement; En eulx n'y a seureté nullement, Ne plus ne moins qu'à larrons guettant bois; Ce sus eulx metz mes deux mains fermement, Leur feray sentir mon fort pied et pois.

#### L'ACTEUR.

Voylà la Mort fort courroussée Contre les millours <sup>1</sup> d'Angleterre, Dit que de leur sang fera rousée Pour colourer mainte herbe et terre; Mais je dis, moy, que la Mort herre, Et que leur sang n'est pas vallable, Sinon pour peindre le grand lherre <sup>2</sup>, Qui est Lucifer et grant dyable.

Je<sup>3</sup> vous supplie à tous François de guerre<sup>4</sup> Vous souvienir des beaux ditz de la Mort;

Louis XII. Ceci nous prouve que la pièce est de son règne.

- 1. Mylords, seigneurs.
- 2. Veut-il dire larron?
- 3. L'imprimé a : H.
- 4. Guères, un peu.

### 86 LE COURROUX DE LA MORT.

On a gaigné maint beau pays et terre, Non pour jurer, car le dicton est ort; Gardez-vous-en, ou vous aurez le tort. Allez-vous-en par autre sente et voye; L'honneur de Dieu fault garder pour son port; On luy doit faire honneur en toute voye. Il faut mourir; Dieu doint que soit à joye! Servons bien Dieu, c'est tout nostre confort.

#### LA MORT.

Gens mariez, en l'honneur de Jesus Je vous requiers, et du nom de Marie, Levez voz cueurs par prières lassus: Car c'est eaue vive qui jamais ne varie; Ce la conscience est chanye ou vesrie Par boe infaicte qui vient de voz pechez, Confession au prestre vous charie. Par ainsi serez de tout mal despechez.

Pareillement, vous aussi, gens d'eglise, Religieux et gens de tous estatz, Priez bien Dieu et Marie, sans fainctise, Que ne vous tue meschamment en ung tas; Car si me dit: « Sors de ton galetas, « Et tous François va tuer et les brise », Sans nulle doubte le feray sans reprise, Rue les par terre et fouldroye tout à bas; Et ainsi doncques que tout chascun s'avise. Selon bon droit vivés en voz estatz.



La Prenostication des anciens laboureurs 1.

La grant Prenostication perpetuelle composée par les anciens, à congnoistre quant il sera bonne saison ou cherté de vivres, guerres, ou aussi pestillence.

renostication nouvelle

Des anciens laboureurs m'appelle;

Je fus de Dieu transmise aux vieulx

Qui m'ont approuvé en tous lieux,

Et, comme diray mot à motz, Les anciens ne sont pas sotz. Achète-moy quand m'auras veu, Car tu ne seras point deceu; Je te donray une doctrine Qu'il te vauldra d'or une mine,

1. Nous l'imprimons d'après une pièce gothique de 4 ff. in-8 à 33 lignes par page. Bien entendu, nous donnons aussi bien ce qu'elle a de prese que ce qu'elle a de vers. L'annonce des éclipses pour le 11 août 1542 et le 24 janvier 1544 indique qu'elle doit être de 1541.

Et hardyment sur moy te fonde Car je dure autant que le monde, Et si te veulx bien advertir Que je ne te veulx point mentyr.

🔾 l est assavoir qu'il a esté ung homme moult ancien qu'on appelle Heyne de Vré<sup>1</sup>, qui estoit bon et loyal. Il devint malade, et fut ravy en esperit, auquel Dieu a manifesté par l'ange Raphaël ces signes ci-après escriptz, que il les deut manifester à tout le monde. Et, quant le corps receut de rechef l'esprit, il delaissa tous honneurs et biens de ce monde (car il avoit grande puissance au pays), et edifia au plus hault, sur une montai gne appelée Gotthart, une belle chapelle et une maisonnette, et la servoit à Dieu, et donnoit aux povres pellerins qui passovent par là à menger et à boire, et les logeoit pour l'amour de Dieu, affin qu'ilz ne souffrissent point de fain ne soif: car c'est ung fort et aspre chemin bien loing de gens, principalement en yver, quant il y a des neiges. Cecy scaivent tous ceulx qui sont passez par là. Et demouroit là ainsi sur le hault de la montagne et desert pour gaigner paradis, car il savoit qu'il estoit sur le hault plus près des ciculx. Et sont de ces signes sept.

<sup>1.</sup> Est-ce *Haine de Vrai*, ou le nom défiguré d'un ermite établi sur le Saint-Gothard?

## Le premier signe. Dimenche.

Item, quant le jour de l'an vient au dymenche, l'yver sera bon, doulx et eler, le printemps venteux, l'esté sera chault et sec, avec tonnoirres et mauvais temps, aussi avec grandes pluyes; antomne sera bon et plus humide que l'esté. Les moutons et les brebis seront à bon marché, et sera beaucoup de miel; les anciens mourront, et sera bonne paix, et de toutes choses croissans sera beaucoup et à bon marché.

## Le lundy.

Le second signe. En l'an que janvier entre le lundy, l'yver sera commun, avec chaleur et froideur. Les gens seront doulx et begnins les ungz aux autres; printemps sera meslé; l'esté venteux, avec beaucoup de tonnoirres; antomne ne sera pas bon Les mouches à miel mourront. Il regnera beaucoup et plusieurs maladies entre les gens. Aucuns grans princes et seigneurs d'eglise et seculiers mourront.

## Le mardy.

Le troysiesme signe. Quant le premier jour de l'an viendra le mardy, il sera ung yver venteux et obscur, avec grant froideur; le printemps froid, sec et humide. Les femmes mourront. Les mariniers sur l'eaue auront mauvaise fortune, et aussy aucuns roys et grans seigneurs. Antomne aura ung temps estrange et muable, et se leveront grans noyses et adversitez entre le commun

peuple et la seigneurie en aucunes regions; et seront chers aucuns fruietz.

## Le mercredy.

Le iiije signe. Quant le jour de l'an vient au mercredy, l'yver sera fort aspre et froit; printemps sera mauvais; l'esté bon; les fruitz seront bons et assez competemment. Les jeunes mourront. Antomne sera froit et humide; et ceste année seront diminuez les biens de la terre, à cause des guerres et noyses d'aucuns princes et seigneurs.

## Le jeudy.

Le einquiesme signe. Quant le premier jour de l'an vient au jeudy, il sera ung hyver bon et venteux, assez competemment humide, et des nèges; le printemps venteux et retient sa nature; esté assez bon, avec chalcur et aucunes grandes pluyes, lesquelles ameneront, en aucunes parties et contrées, grandes eanes; antomne sera humide et bon. Les biens croistront competemment. En aucuns lieux croistra beaucoup de fruitz. Le vin et forment sera aymé; et seront guerres en aucunes regions entre les princes, villes et citez.

### Le vendredy.

Le sixiesme signe. Quant le premier jour de l'an vient au vendredy, l'yver sera constant en froideur et nèges; le printemps, de sa nature, sera bon; l'esté attrempé, et regnera le mal des yeulx entre les gens; antomne ne sera pas très

bon; cherté et guerres aura entre midy et souleil couchant. Les jeunes mourront.

## Le samedy.

Item le septiesme signe et dernier. Quant le premier jour de l'an sera le samedy, l'yver sera nebuleux et obseur, avec froideur attrempé; le printemps sera assez moderé; l'esté sera sec et chault, meslé avec humidité.

Antomne sera attrempé et croistra de vin suffisamment. Les anciens et mouches à miel mourront.

Tu dois noter que, selon le temps qu'il fera ces xij jours ey-après escriptz, que ainsi seront enclins les douze moys de l'an.

Comment est entendu et signifié le temps des xij moys de l'an par ces xij jours, en prenant chacun jour pour ung moys:

Le jour de Noël signifie Janvier.
Le jour de sainet Estienne <sup>1</sup> Fevrier.
Le jour de saint Jehan <sup>2</sup> Mars.
Le jour des Innocens <sup>3</sup> Avril.
Le jour de saint Thomas <sup>4</sup> May.
Le jour après saint Thomas <sup>5</sup> Juing.

<sup>1. 20</sup> décembre.

<sup>2. 27</sup> décembre.

<sup>3. 28</sup> décembre.

<sup>4. 21</sup> décembre.

<sup>5. 22</sup> décembre.

Le jour de saint Sylvestre<sup>1</sup> Le premier jour de l'an L'octave de saint Estienne L'octave de saint Jehan L'octave des Innocens La vigile des Roys<sup>2</sup>

Juillet.
Aoust.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
Decembre.

De la mortalité, guerre et cherté.

Si le jour saint Pol le convers<sup>3</sup>
Se trouve beau et descouvert,
L'on aura, pour celle raison,
Du bled et du foin à foyson,
Et si, ce jour, faict vent sur terre
Nous signifie d'avoir guerre;
S'il pleut ou neige, sans faillir,
Le cher temps nous doit assaillir;
Si de nyolles, bruynes ou brouillars
Ce jour-[là] la terre est couverte,
Selon le dict de nos vieillars,
Mortalité nous est ouverte.

### Du vin.

Prenez garde au jour saint Vincent <sup>4</sup>, Car, si ce jour tu voys et sentz Que le soleil soit cler et beau, Nous aurons du vin plus que d'eau.

<sup>1.31</sup> décembre.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire le 5 janvier.

<sup>3. 25</sup> janvier.

<sup>4. 22</sup> juin.

De la cherté du fourment et biens de la terre.

Pour congnoistre combien vauldra Le quart du bled, il te fauldra Tirer ung grain germé de terre Et puis compte, sans plus t'enquerre, Combien de racines il aura, Car autant de soubz il vauldra.

#### Notez:

Si le jour de Pasques faiet pluye, Le fruit de terre diminue.

Des moyssons.

Du jour saint Medard <sup>4</sup>, qu'est en juing, Le laboureur se donne soing; Car les anciens dyent, s'il pleut, Que trente jours durer il peult, Et si faict beau, tu es certain D'avoir abondamment du grain.

Du temps pluviculx.

Quand en esté les nues vont De la terre en contremont, Ou quand la terre n'est mouillée La matinée de la rousée, Dy hardiment, selon ta guide, Que ce jour-là sera humide.

Quand le temps se doit changer. Quand les poulletz chantent sans cesse

<sup>1. 8</sup> juiu.

Et l'ung l'autre combat et blesse, Signifie, comme j'entens, Changement des vents ou de temps.

Pour congnoistre au soleil quel temps il fera.

Item, quand le soleil est rouge au matin, signifie pluye sur le soir; mais quand il est rouge le soir, signifie leudemain beau temps. Item, au matin, quand le soleil se lève et quand il y a de longues rayes par les nues qui vont vers la terre, adoncques elles tyrent de l'eaue, et signifie qui ne demourra pas long-temps beau.

Pour congnoistre à la lune quel temps il fera.

Item, quand la lune est bleue, signifie temps pluvieux; et s'elle est rouge, signifie vent; et s'elle est blanche, signifie beau temps.

De la nouvelle lune, quel temps il fera.

Item, si fait beau temps le plus prochain après la nouvelle lune, adonc sera encline à beaux jours. Et s'il est humide et pleut ce jour, la lune sera encline à humidité.

## De la blanche gelée.

Item, tant de blanches gelées qui tomberont devant le jour saint Michel 1 et autant de jours après, autant de blanches gelées tomberont devant saint Georges 2 et autant de jours après.

<sup>1. 29</sup> septembre.

<sup>2. 23</sup> avril.

### De l'yver.

Item, prenez de la poictrine d'un canard en antomne ou après, et gardez bien: Si elle est partout du long blanche, il signifie que nous aurons ung yver chauld. Et si elle est au commencement rouge, et après blanche, signifie que nous aurons l'yver au commencement. Et si elle est devant et derrière blanche, et au milieu rouge, signifie grant froit au milieu de l'yver. Et si elle est rouge vers le bout derrière, signifie que nous aurons l'yver à la fin.

## Du pasturage pour les bestes.

Selon que les anciens ont dit, Si le soleil se demonstre ou luyst A la Chandelleule<sup>1</sup>, croyez Que encore ung yver aurez; Pourtant gardez bien vostre foin, Car il vous sera tout besoing. Par ceste reigle se gouverne L'ours qui tourne en sa caverne.

# Des seignées.

Seigner du jour saint Valentin<sup>2</sup> Faict le sang nect soir et matin, Et la seignée du jour devant Garde des fièvres tout cel an.

<sup>1. 2</sup> février.

<sup>2. 14</sup> février.

Une aultre reigle des seignées.

Le jour saint[e] Gerdrud <sup>4</sup>, bon faict Soy seigner ung peu au bras droict. Celluy qui ainsi le fera Les yeulx clers celle année aura.

Une aultre reigle de la nativité.

Item, les gens lesquelz seront nez sur ces jours et nuytz cy-après nommez, le jour saint Mathias<sup>2</sup>, saint llypolite<sup>3</sup>, et le trentiesme jour de janvier, les corps d'iceulx ne seront point consommez jusques au jour du jugement, nisi.

## Une aultre reigle.

Item, qui seignera le XIX, ou le XXIIII, ou le XXV jour de mars, ou le premier jour d'aoust, ou le dernier jour de juillet, ou le premier jour de decembre, soit homme ou beste, il mourra ou aura une grande maladie, et les enfants qu'ilz seront nez sur ces jours dessus dictz mourront de mauvaise mort.

### Notez bien:

Si pleut le jour saint Jacque<sup>4</sup>, il sera peu de glan. *Item*, si pleut le jour saint Jehan-Baptiste<sup>5</sup>, il sera peu de noix.

<sup>1. 17</sup> mars.

<sup>2. 24</sup> février.

<sup>3. 13</sup> août.

<sup>4. 25</sup> juillet.

<sup>5. 24</sup> juin.

Une aultre reigle pour congnoistre karesme.

Laisse passer la Chandelleuse Avec neuve lune sans pose, Et le mardy après en suyvant Tu trouveras caresme entrant.

De mortalité, guerre, et quant nous aurons bonne saison.

Item, prens tous les ans une pomme de chesne<sup>1</sup>, quant ils sont meures, après saint Martin, et l'ouvre, et s'il y a ung petit vers dedens, il signifie abondance de tous biens; et s'il y a une mouchette dedens, il signifie guerres; et s'il y a une yragne dedens, il signifie grande mortalité l'année advenir.

Quant on comptera, après la nativité Nostre Seignenr Jesuchrist, M. cinq cens xlij ans, le onziesme jour d'aoust sera cclipse entière du soleil dedens la nuyt.

L'an M. cinq cens xliiij sera arrière une celipse entière au soleil le xxiiij jour de janvier, environ ix heures devant midi et xvi minutes <sup>2</sup>.

1. Noix de galle. Certaine mouche fait sur les jeunes pousses du chêne une piqûre dans laquelle elle dépose un œuf. Il se produit à cet endroit une excroissance dans laquelle l'œuf se développe et l'insecte subit ses diverses métamorphoses. Voilà pourquoi on y trouve d'abord un ver, puis une mouche, puis, lorsque la mouche a pris son vol en perçant la noix de galle, souvent une petite araignée qui s'y est réfugiée.

2. Ces deux éclipses sont en effet indiquées dans la Chronologie des éclipses de l'Art de vérifier les dates.

## 98 Pronostication des Laboureurs.

Item, l'an mil cinq cens lxxiij sera D lettre dominicale, et cinq sepmaines et iij jours entre Noël et le dimenche gras, le nombre d'or xvi, et le jour de Nostre-Dame de Chandeleur sera le lundi après le dimenche gras. Et sera nouvelle lune ce mesme jour après midy, à viij heures lij minutes. Et cecy advient en c. ans, et aucuns ans plus, devant ou après, nont plus que une foys au temps.

Cy fine la prenostication des anciens laboureurs, pour congnoistre quant il sera bonne saison ou cherté de vivres, guerres ou pestilences.





Les sept Marchans de Naples 1. C'est assavoir: l'Adventurier, le Religieux, l'Escolier, l'Aveugle, le Vilageois, le Marchant et le Bragart.

# L'Adventurier, premier marchant.

out en ce point qu'on cherche l'adventure, Me mis aux champs, cheminant à grant erre. Du fait d'armes je pris le soing et cure, En poursuyvant le dur exploict de guerre.

Par long chemin vins en estrange terre,
Où j'apperceuz des choses admirables;
Marchant je fuz, et, sans bailler, grand erre
On me vendit ung dangereux caterre,
Lequel on dit la maladye de Naples.

1. Deux éditions: l'une gothique, probablement de Buffet, vers 1530; l'autre en lettres rondes; toutes deux de 8 ff. in-8. L'édition gothique a été réimprimée en copie figurée par M. A. Veinant, en 1838, pour la collection gothique de Silvestre. — Marchans n'a pas ici son sens le plus ordinaire de vendeur, mais, au contraire, celui d'acheteur. Les sept marchands dont on va lire les plaintes sont de pauvres diables qui ont bel et bien payé de leurs deniers pour acheter le mal de Naples.

### 100 LES SEPT MARCHANS

Entre vous, marchans, Qui estes marchans, Partout quant j'advise, Soyez regardans Dehors et dedans Telle marchandise.

En marchandant la marchandise telle, Bransler faisoye le liet et la courtine, Et, sans clarté de torche ne chandelles, On me livra soubdain de la plus fine; Par tel marché tout mon bien s'examine Dont plusieurs fois en mon cueur dis: IIelas! Povre j'en suis, portant hydeuse mine; A telz marchans comme moy leur assigne Deuil et chagrin en lieu de tout soulas.

> Plaisir n'ay de rien; Privé suis de bien Et de joye toute; Pour tout entretien Nuyet et jour me tien La mauldiete goutte.

Souventes fois je regrette et souspire D'ainsi me veoir povre, meschant, hideux; En cheminant je m'en voys à l'empire 1. Banny je suis d'armes et de tous jeux; Enrouller aux livres des malheureux

<sup>1.</sup> Substantif peu commun dont il reste une trace dans le verbe *empirer*.

Me conviendra à la première monstre 1. Lassé je suis de tous faitz vertueux, Et regardé, iey et en tous lieux Comme difforme, espoventable monstre.

#### LE RELIGIEUX.

Marchant je suis contre droict et raison, Et sans faulte ne m'en est pas de mieulx: Car on deffend, en tout temps et saison, Le marchander à tout bon religieux. Ce nonobstant, de couraige envieulx, Ung marché fis entre deux beaulx jambons, Et, comme fol, trenchant de l'amoureux, Pour un plaisir, alors bien savoureux, En lieu de roses j'achapté des boutons.

> Je suis empesché, Marqué et tasché, Et par trop deceu; Mais, le tout presché, Après le marché, J'ay boutons receu.

Trompé je suis, par monsieur sainct Mathieu!
Du juste pris plus qu'oultre la moietié,
Et, sans bailler le bon denier à Dieu,
Contrainct je fuz de tenir le traicté;
Mais, soubz umbre de loyalle amytié,
Marchandise soudain me fust livré.
Par tel marché je me trouvé lyé;

<sup>1</sup> Monstre, revue. Le mot a été employé dans ce sens jusque dans le XVIIe siècle.

### 102 LES SEPT MARCHANS

Marchans, voyés la perte et la pitié Qu'on a souvent en meschante denrée.

> Je suis en dortoir, Sans plaisir avoir, Criant jour et nuyt; A tous faictz sçavoir, Comme l'on peult veoir, Que tout dueil me suyt.

Pour trois grans blans, forgez à ma grand perte, De ces boutons j'en eus plus de trois cens, Et tellement ma face en fut couverte Que je perdis entendement et sens. Quant ung est vieil, les aultres sont recens; Quant ung s'en va, deux se mettent à pris; Quant l'ung s'en va, l'autre, comme je sens, Fault arroser, et ne sçauroit-on sans Avoir force de ce beau verd de gris.

Les dens m'en jaunissent, Mes yeulx s'en rougissent, Ma peau s'en destend, Mes os s'en pourrissent, Membres s'appetissent<sup>4</sup>, Tout mal s'y estend.

En lieu de crosse ou baston pastoral, Il me convient porter une quinette; Dedans le cloistre je trotte bien ou mal, Et suis tout seul comme une povre beste; Chagrin me suyt et douleur me fait feste;

1. Se rapetissent, se racornissent.

Riens ne me plaist, tout me vient à rebours. Si volupté à ce vous admoneste, Considerez, et le notez en teste, Que telz marchez en ce temps sont trop lourdz.

> Moynes et abbez, Qui souvent gabez Yver et esté, Vous serez trompez, Si vons marchandez, Comme j'ay esté.

#### L'ESCOLLIER.

J'ay mis mon cueur aultre part qu'à l'estude; A marchander me suis voulu soubzmettre; La pratique je trouve lourde et rude, Mais maintenant je ne m'en puis demettre; J'ay marchandé à dextre et à senestre, Dont plusieurs grains ay eu oultre mon pois. Au champ Gaillard i je me suis passé maistre; Mais, quant viendra pour la brigue sus mettre, Pour maistrise je n'auray plus de voix.

1. Il étoit donc de la bande de l'écolier limosin qui disoit à l'antagruel : « Certaines diecules nous invisons les lupanaires de Champ-Gaillard, de Matcon, de culde-sac de Bourbon, de Hussieu (ce doit être Hulleu), et en ecstase venereicque inculcons nos veretres ès penitissimes recesses des pudendes de ces meretricules amabilissimes. » Il est fort question du Champ-Gaillard dans les Grands regrets et complaintes de Mademoiselle du Palais, pièce gothique que nous donnerons dans un recueil spécial de poésies descriptives et satiriques sur la ville de Paris.

## 104 LES SEPT MARCHANS

J'ay mon temps perdu, J'ay tout despendu, Dont suis douloureux; Pour loyer bien deu, Je seray rendu Povre et malheureux.

Ung beau grant blanc, qui n'est pas trop grant som-Fist le marché dont je suis mal content; [me, La plus fine que jamais receust homme On me bailla sur-le-champ tout comptant; J'ay les gouttes qui me tourmentent tant, Et puis ses grains, qui sont tant fantasticques, Me font souvent contre gré combatant, Et desormais je seray esbatant A commencer ung livre des Ethicques <sup>4</sup>.

Pour si petit pris
Je me trouve pris
En dangereux las;
Le tout mal aprins,
Comme bien comprins,
Me fault dire: Helas!

### L'AVEUGLE.

Combien que soye aveugle de nature, A marchander je me suis empesché, Et, pour ung blanc, par ma foy, je vous jure, Au plus parfont du premier j'ay pesché; Trompé me suis, j'en euz très bon marché:

<sup>1.</sup> Jeu de mots sur les Ethiques d'Aristote, que l'on étudioit dans les écoles.

Car pour ung blanc je passay ma fortune; Au premier mot soubdain me fut lasché, Et, pour ce pris, j[e] ay des dens masché Et avallé une maulyaise prune.

> Ceulx qui ont la veue La peine ont receue Aussi bien que moy. Je scray en mue; Il fault que j'en sue<sup>4</sup>, Et voilà de quoy.

Ung bien j'ay, veu que je n'y voys goutte; J'ay bien choisy, car j'ay de la plus fine; Oultre marché, on me bailla la goutte Dans mon genoil, laquelle est en pluvine; Ma mouelle prent de jour en jour la mine; Mes ossemens en sont povres (et) meschans. Si vous avez le cueur à la cuysine, Tous, comme moy, aurez la discipline, Et à la fin vous en serez marchans.

> Se frappez au trou, Regardez bien où, Pour le grand dangier; L'homme je tiens foul Qui ne se dit saoul De tel pain menger.

### LE VILLAGEOIS.

Jerenigay! il fault suivre la dance De ces marchans, et marcher de bien près.

1. C'étoit surtout par la sueur qu'on traitoit alors ces terribles maladies.

# 106 LES SEPT MARCHANS

Juré je suis et de leur alliance,
Ainsi qu'orez racompter si après.
Margot estoit mussée dedans les prés,
Faisant semblant de chasser aux mauvis<sup>1</sup>;
Tendu avoit son engin tout exprès;
Et moy, voyant faire si grans après,
De son engin je [me] mis vis-à-vis.

Je fus de la chasse; Dedans la crevasse Je mis mon furet. L'engin l'entrelasse; Mon furet se lasse De chasser de hait.

Dans cet engin, qui estoit grant et large, J'ay bien chassé tousjours au lignolet; Dessus mon front j'en porte mainte targe<sup>2</sup>; Là, Dieu mercy, j'ay beau estre varlet De la feste, car pour ung tabouret, Tout fin pimpant, aussi fin que migraine, De ces targes grain<sup>3</sup> suis à souhait, Qui sont paintes de vert de gris bien laict, Et bordées d'une bien grosse graine.

> Dessoubz mon chappeau Ne faict guères beau, Tant suis bourjonné.

1. Alouettes; il y a de plus un jeu de mots.

2. Targe, c'est proprement un petit bouclier rond. Il signifie ici des taches rondes.

3. Teint de couleur foncée, ou peut-être garni.

Margot, Ysabeau, Plus le pied de veau Ne sera tourné.

#### LE MARCHANT.

Marchant je suis, et tel est mon mestier;
Je voys, je viens, demenant marchandise;
Je me trouve iey et en tout cartier,
Car de marchans c'est la façon et guise.
J'ay achepté, par ma folle entreprise,
Marchandise aultre qu'espicerie;
Au Ganivet, dans Lyon, je l'ay prise,
Et dans Huleu, à Paris, sans reprise,
Pour la porter au pays de Surie.

Je suis atrappé Et enveloppé, Dont du mal je porte. J'ai bien galloppé, Mais je fuz happé Auprès de la porte.

En aultre lieu ne la puis debiter Qu'en ce pays, dont je suis bien dollant; En yeelluy me convient habiter Par l'espace d'ung moys ou plus avant, Et bien taillé d'y retourner souvent, Mais qu'on aye de moy la chalandise. Pour la porter j'auray peine et tourment; En su[e]ray possible longuement: Car en pays faict bien chault quand j'advise.

> J'ay mis mon argent Par fol entregent

## 108 LES SEPT MARCHANS

En meschant denrée; Je suis indigent, Povre, negligent; Ma bource est vuidée.

#### LE BRAGARD.

Et moy, qui suis le patron des bragardz
Et le mirouer des dames de la court,
Gay au marcher et friant au[x] regardz,
Frisque et de hait, habillé sur le court,
Marchant je suis de gorre <sup>1</sup> au temps qui court;
J'en ay payé sus tous la folle enchère;
En ce marché je me suis monstré lourd;
Pour ung carcan bien garny, sur le gourd,
On me bailla soubdain de la plus chière.

Mince de pietaille, Sans denier ne maille, Exempt de santé, Plus sec que muraille, La basse bataille M'a tout desgouté.

En mes jambes les gouttes sont enflées, Qui difforment de tout en tout la grefve <sup>2</sup>; Les auleunes on les nomme enossées, Dont nuyt et jour par icelles je resve. Mais pour couvrir la brague, raison briefve, Des brodequins je porte par dessus, A celle fin que, s'auleune s'enliève,

<sup>1.</sup> Voir la note, t. 1er, p. 289.

<sup>2.</sup> La jambe.

Ou aultrement, pour bien purger [mon pus], Tout est couvert, et on n'en parle plus.

> Adieu, tabourins, Adieu, musequins, Où prenoye plaisance; Adieu, mes affins<sup>4</sup>, Nepveuz et cousins; Adieu toute dance.

Rondeaulx en forme de complaincte.

En ung grant trou qui bouché fut de plastre, Pour me cuider en ycelluy esbatre, Je me suis mis trop avant au bourbier; Mais, ignorant le malheureux dangier, Des grains y pris assez pour fournir quatre;

Mieulx m'eust valu contre ung lyon combatre Que m'estre mis en peine pour conbatre; J'en ay du mal; pas ne s'i fault fier En ung grant trou qui bouché fut de plastre.

J'estoye bien fol et aysé à abbatre, Bien estourdy, aussy acariastre, Quant de santé je me fis estrangier Pour ung plaisir qui passe de legier, Et me mus[s]er, comme ung meschant folastre, En ung grant trou qui bouché fut de plastre.

#### Aultre Rondeau.

Cessez, amours: aux armes je me rendz; Vous n'aurez plus de moy la jouyssance;

1. Parents de affines.

## 110 LES SEPT MARCHANS

Cherchez aultre pour maintenir les rancs.

Rangé je suis au ranc des mal contens, Et vous prie de toute ma puissance; Cessez, amours: aux armes je me rendz; Vous n'aurez plus de moy la jouyssance.

Je fuys plaisir et pourchasse contendz Pour leur bailler de mon corps l'accointance, Car desormais vivray en desplaisance. A celle fin, sans plus de passe-temps, Cessez, amours: aux armes je me rendz; Vous n'aurez plus de moy la jouyssance.

#### Aultre Rondeau.

Pour avoir faict un tantinet cela, Il me convient tenir sus la lictière; Dessus mon corps n'a peau qui soyt entière. Je maulditz celle qui ce mal me cela.

Je ne puis plus troter ne çà, ne là; Trop mieulx suis pris qu'ung rat dans la ratière. Pour avoir faiet un tantinet cela, Il me convient tenir sus la lictière.

Du bas mestier me convient dire: Holà! J'ay oublié la façon et manière; Devant mes jours je seray mis en bière, Car dès l'heure tout malheur m'acolla. Pour avoir faict un tantinet cela, Il me convient tenir sur la lictière.

Aultre Rondeau.

Pour ung plaisir mille douleurs, C'est le refrain de la ballade. Amans, entendez nos clameurs, Pour ung plaisir mille douleurs.

Lassez hommes par folz labeurs Plus ne feront sault ne gambade. Pour ung plaisir mille douleurs, C'est le refrain de la ballade.

#### Ballade.

En pleurs et en larmes, Je laisse les armes Et les durs assaulx; Pourtant soyez fermes Entre vous, gensdarmes, D'eviter telz maulx.

De tous bastons je quicte la plaisance,
Le port d'armes il me fault oublier,
En lieu de picque je porte une potence,
Et tiens le champ au devant d'ung moustier,
En demandant une maille ou denier
Pour aulmosne, au peuple charitable.
Si à cela ne voullez obvier,
Notez cecy, et, pour tout metz dernier,
Comme je suis, vous serez miserable.

Cy finissent les Sept Marchans de Naples.



S'ensuit le Sermon fort joyeux de Saint Raisin <sup>1</sup>.

oc bibe quot possis ,
Si vivere sanus tu vis :
Hec verba scribuntur
In Cathone , ultimo capitulo <sup>2</sup>.

En considerant le courage Du très noble Cathon le sage, Duquel j'ay allegué le thesme, Affin que n'ayons tous la rume, Prenons exemple à Jesuchrist Du premier miraele qu'il fist:

1. 4 ff. goth. de 25 lignes. Au frontispice, le bois de l'écrivain assis à côté de son pupitre, employé par Buffet; au verso du dernier feuillet, une femme tendant la main à un pèlerin agenouillé. Reproduit en fac-simile autographique à 40 exemplaires.

2. Notre poète a donné une légère entorse au distique

de Caton:

Hoc bibe quod possis, si tu vis vivere sanus Morbi causa mali minima est quandoque voluptas,

C'est le distique CXX de l'édition: Dyonisii Catonis disticha de moribus ad filium, quibus accedit de auctore t ejus doctrina dissertatio, opera Juliani Travers. Falesiæ, 1837, in-8 de 67 pages.

## SERMON DE SAINT RAISIN. 443

Ce fut qu'il mua l'eaue en vin Aux nopces de Architriclin 1. Se l'eaue eust esté aussi bonne, Boire en eust fait toute personne; Mais, pour ce que (le) vin valoit mieulx, Fist d'eaue vin le très doulx Dieux. Dont, pour prendre en luy exemplaire, Se telz vertus n'ont le pouvoir, Au moins faictes (ce) que povez faire, Et, se vous avez bon vouloir, Ne vous mettez à eaue boire Pour riens; mais, se voulez me croire, Beuvez du vin tout du meilleur, Ainsi que fist Nostre-Seigneur. Et affin que nous en avons A grant planté tant que vivrons, Prions monseigneur sainct Martin, A laquelle feste on boict vin 2, Et à la doulce Vierge honneste, Qui disnoit lors à ceste feste, Où son doulx enfant depria Tant, que l'eaue en vinil mua, Qu'elle vueille encor prier Que (le) bon vin nous vueille envoyer A grant largesse d'habondance Par tout le royaume de France,

<sup>1.</sup> Presque toujours, à propos de ce miracle, le mot d'architriclinus, qui, dans la version latine de l'évangile selon S. Jean (cap. 2), signifie simplement l'amphitryon, été changé en nom propre.

<sup>2.</sup> La fête de Saint-Martin est le 11 novembre. P. F. II. 8

Et, affin que plus soit incline, Nous dirons tous, d'entente fine, Une fois, cum corda nostra: Vinum facit leticia; Hoc bibe [vinum] cum possis, Si vivere sanus tu vis.

Les parolles [i]ey prosées Sont escriptes et recitées Au livre de Cathon le sage, Et vaillent 1 à nostre langaige : Bois tant que tu peulx à planté Se tu veulx vivre en santé. Cecy n'est pas trop à prouver; Chascun se peult bien esprouver Qu'on ne fera jà bonne chère Qui n'aura du vin grant rivière. Et je trouve escript en mon livre, Que c'est santé que de estre yvre. Tel conseil est en (mon) Autentique; Car il nous monstre par phisique, Tant en françois comme en latin, Premierement beuvez matin, Contre colle, contre frimatz. Qu'il ne boit bien, il est tant mast; Jà il ne fera bonne chère, Ne compagnie n'aura chère; Boire au matin fait clère voix. Mais ainsi vous devez pourveoir Que vous mengez telle viande

<sup>1.</sup> Imp.: vaillant.

Oue vostre cœur veult et demande. Se trouver voulez guarison, Ne faictes mye garnison D'eaue ferrée ne de tisanne, Trop [ilz] amegrissent la veue, Ne de porpier, ne de laictue, Qui a plusieurs hommes rué 1 Par menger telz melencolies, En boyvent ces eaues bouillies. Ne croyez pas que nous devion User de drapenidion Pour guarir le pis 2 et la toux. Ains [je] fais assavoir à tous Que tout ce [ne] vault deux oygnons; Mais testes de veaulx, bons roignons, Farces, fresseures, dariolles, Bien nous abateront noz colles. Or, de ses siroph(e)s laxatifz Ne dyarondon ablatifz, Ne d'herbes, ne d'electuaire, De telz fatras n'ayez que faire: Car ce ne sont fors que poysons; Mais d'aillet <sup>3</sup> vert et bons oygnons Se prendre en voulez ung petit, Tost yous donra bon appetit; C'est droicte vivande à malades, [Et] non pas ces pauvres grenades Qui sont mal sades et trop aigres, Et font les gens pasles et maigres. Se homme est panyre devenu,

E. Il manque un vers.—2. La poitrine.—3. Imp.: taillet.

Double le sel en bœuf menu; [II] le mettra tout en santé, Mais qu'il bovve vin à planté. Que vault tisetaine ou eaue d'orge Au mal des yeulx ou de la gorge? Rien; mais se bon vin ravoye 1; Cueur, poulmon et rate et foye, Estomach et boyaulx menus, Pour vin sont en santé tenus. Et pour ce je puis donc bien dire Qu'il n'est phisicien ne mire, A tout leurs boetes panetrées Ne leurs poches d'herbes enflées, Oui peult bien secourir la gent, Combien qu'ils en prennent l'argent. Ainsi povons apercevoir 2 Qu'ilz ne font fors gens decevoir, Et qu'ilz nous font bourdes accroire Quant ils deffendent vin à boire Et pour le chault et pour le froit. Pour eulx e(u)st establi ung droit; Soit ung autre pour leurs voisins? Quant ilz hebergent ces bons vins Moult voluntiers par devers eulx, Vrayement ils ne sont pas seulz; Car j'en boys voluntiers souvent, Et si n'en boys pas seullement

1. Guérit, remet dans le bon chemin.

Et ainsi nous povons conclure.

<sup>2.</sup> L'imprimé donne ainsi ce vers, qui se trouve alors sans rime, comme le suivant :

Pour once [ne] dragme, mais livre. Chaseun à grant foyson s'enyvre, Aux ungs beaucoup, aux autres pou, Quant ils boivent jusques au clou Aucunes fois, et puis encores; Mais taire m'en vueil quant à ore; Bien vovez mon intention, Pour ce n'en fais plus mention. Si conclus de ma medecine, Où n'y a herbe ne racine, Fors bon vin, qui tous maulx anciens Guarist, maulgré phisitiens. Et qui de ce ne [me] veult croire, Jamais de vin ne puist-il boire; Mais en eaue se puisse nover Qui vouldra le vin regnoyer, Qui a si grand doulceur et sade Qu'il n'est personne si malade, Qui, en beuvant, tant soit petit, Aucunement par appetit, Que grant bien ne lui face au cueur. Prions doneques Nostre-Seigneur Qui ses apostres abreuva Et leur dist: Se me voulez croire, Faictes ainsi que ma memoire, Qui en son hault trosne de gloire, Nous meine le père et le filz Et le benoist Sainct-Esp[e]rit, Qui est pour nostre redemption, In secula seculorum, Amen.

Finis.



La Complainte de Nostre-Dame, tenant son chier filz entre ses bras, descendu de la eroix 1.

ntendez tous, pecheurs et pecheris!
Comment menez joye, soulas ne ris?
Car, pour nous tous, a prins mort JesuEt en la croix pendu et escupis. [crist

Entendez-moy, seigneurs, je suis Marie; Hé! lasse moy doulente et marie Pour mon chier filz, mon soulas et ma vie, Qui va mourir, et n'a mort desservie.

1. Cette pièce est un in-4 gothique de 4 ff. de 30 lignes par page pleine. Le recto du titre, et, en tête de la complainte, le recto du second feuillet, offrent un bois relatif au sujet. La Vierge, assise et supportant sur ses genoux le Christ mort, est entre la Madeleine et saint Jean agenouillés; derrière s'élève la croix, sur l'un des bras de laquelle une échelle est appuyée. Le haut est formé par une arcature gothique en anse de panier. Les caractères et l'L initiale font voir que cette pièce a dû être imprimée par Pierre Maréchal et Barnabé Chaussard. Quant à la pièce elle-même, je serois disposé à croire qu'elle n'est qu'un remaniement d'une autre dont tous les quatrains étoient monorimes, et cette forme n'étoit plus

Comme ung larron, de nuyt l'ont assaisy; De l'estacher à gros liens n'ont failly; Au grant prestre de la loy l'ont mené; Ses disciples l'ont tous abandonné.

A Cayphas ne dist à son plaisir; L'ung de ses gens en eut grant desplaisir; Ung grant soufflet à mon filz a donné, Puis de là l'ont à Pylate mené.

Pylate n'a nulle cause trouvé Par quoy mon filz deust estre reprouvé. « Fais-le mourir! » crièrent les Juifz, Sans que nul tort leur eusse fait mon filz.

Pylate print alors mon chier enfant, A peine que de dueil mon cueur n'en fend, Et de gros foitz le fait battre tout nud, Tant que son sang a presque tout perdu.

Puis, comme roy, l'ont voulu adorer, Et d'espines tres poignans couronner D'une couronne d'espines sur son chief; Jusqu'au cerveau luy faisoyent meschief.

L'ung le battoit, l'autre le buftetoit<sup>1</sup>, L'ung le mocquoit, l'autre le deboutoit;

guère en usage au commencement du XVIe siècle. De plus, certains mots sentent aussi une époque bien plus ancienne; ainsi déjà, dans le premier vers, pecheris pour

forme féminine de pécheur, comme emperière et empereis. Le lecteur en remarquera plusieurs autres.

1. Le souffletoit. C'est le verbe du substantif buffe, que nous n'avons conservé que dans rebuffade.

De gros crachatz on le vituperoit, Si qu'à peine nul ne le congnoisso it.

Helas! helas! Pylate! qu'as-tu fait? Mon chier enfant ne fit oncques forfait; Sur luy n'a lieu qui soit sain ne entier, Tant est battu par devant et derrier.

Pylate l'eut à Barrabas rendu , Qu'en ses prisons long-temps avoit tenu; Mon chier enfant jugea estre pendu , Sans que jamais ait en rien offendu.

Felons Juifs, que vous a mon filz fait? Traistre Judas! tu as mené ce plait; Tu ne t'en peux escondire du fait, Car ton Seigneur trahis par ton meffait.

Com ung larron l'ont en la croix levé; De vinaigre et fiel l'ont abrevé; D'une lance son cousté ont ouvert, Dont sang et eau sortit au descouvert.

Son corps s'estend plus qu'une corde d'arc; Son precieux sang s'espand de toute part, Et les gros cloux luy percent piedz et mains; A son père prie pour les humains.

Helas! et quoy pourray-je devenir? De si grant dueil devroye bien finir; Quant en la croix voy mon enfant mourir, Le cueur me part; vueillez-moy secourir.

Beau fils Jesus, que tu as blesme vis! Tu soulois estre plus blanc que fleur de lis. Tu me laisses trop tost, se m'est advis; Ayez pitié de moy, mon très doulx filz.

Beau fils Jesus, vire-toy devers moy; Ouvre tes yeulx, regarde devers moy: Le cueur me part quant parler ne te voy; Fais-moy mourir; m'en iray avec toy.

« O femme! femme! voy-le cy ton enfant, « Qui perd son sang par derrière et devant; « Je te (re)commandz à mon amy Jehan; « Qu'il te soit garde des ores en avant! »

Helas! de dueil devroit mon eueur partir, Quand mon servant voy mon filz devenir; De si grand dueil devroy-je bien mourir. O mort! prens-moy, ne me fay plus languir!

O vous, seigneurs, qui passez par ces voyes, Sont vos douleurs telles comme les moyes? Car au matin l'on m'appeloit Marie, Et maintenant doulente et esbaye.

Or prions tous, pecheurs et pecheris, A ce Seigneur, qui en la croix fut mys, Qu'il nous doint tous à bonne fin venir; Dictes amen, s'il vous vient à plaisir.

Amen.

Glorieuse vierge Marie, A toy me rens, et si te prie Qu'il te plaise de moy aider

## 122 LA COMPLAINTE DE N.-DAME.

En tout ce que sera 1 mestier. Garde mon corps de villennie; Tiens mon ame en ta ba[i]llie; Fais-moy tousjours vivre en paix, Et me deffend du faulx maulvais. Oue ne me fasse chose faire Qu'à Jesucrist puisse desplaire, Et te supplie, vierge honnourée, Que puisse passer la journée Sans [y] pecher mortellement [Et] ne mourir maulyaisement, Et me donne telle repentance, Vierge, par ta digne puissance, Que j'aye vraye confession, Et de mes pechez vray pardon, Et, quand mon dernier jour sera, Que l'ame du corps (me) partira, Vueilles-la en ta garde prendre Et de l'ennemy la deffendre, Que ne me fasse villennie. Je te supplie, vierge Marie; Mais la presente à ton cher filz En la gloire du paradis. Affin que de moy te remembre, Le doulx salut je te veulx rendre Que l'ange Gabriel t'apporta En disant: Ave Maria.

<sup>1.</sup> Imp.: me fera.



# Les Drois nouveaulx etablis sur les femmes <sup>1</sup>.

sveillez vous, esperlucatz<sup>2</sup>,

Portans brodequins et pentouffles;

Procureurs, jeunes advocatz,

Esveillez ainsi comme escouffles<sup>3</sup>;

Venez ceans, trestous par couples, Et escoutez les nouveaulx droietz, Car, ains que d'icy me descouples, Vous diray les nouvelles loix.

Tout premier(ement) nous fault commen-A ung droit qui est tout par luy, [cer Qui fait les femmes caqueter;

- 1. In-8 de 8 ff. gothiques de 26 lignes à la page. C'est l'édition qui a été réimprimée dans les Joyeusetez. M. Cigongne en possède une édition gothique de 4 ff. in-8, qui offre cette bizarrerie d'être imprimée à deux colonnes de 35 lignes. On lit à la fin: « Imprimé à Rouen pour Jehan Burges le jeune. » C'est évidemment un poème parisien, puisqu'il y est question des églises des Billettes et de Sainte-Croix et du Champ-Gaillart. Quant à la donnée, au titre surtout, il est emprunté à la pièce des Droits nouveaux de Coquillart.
- 2. Sans doute la même chose que perrucats; cf. t. I, p. 307.
  - 3. Sorte d'épervier.

# 124 LES DROITS NOUVEAULX

C'est de jure naturaly.
Or n'est homme, tant soit hardy,
Qui n'en soit enfin confondu;
Or ça doncques, parlons de luy,
Et si venons au residu.

Une femme, venant de ville, Qui a demouré longue espace, Si trouvera bien le stille; Si d'aventure on la menasse, Et que son mary la grimasse Luy fasse de cueur courroucé, Vous la verrés, comme une agace<sup>1</sup>, Braire et crier: c'est bien tencé.

Nonobstant que vienne de veoir Les Mendiens et faire aumosnes Aux Billettes <sup>2</sup> et Saincte-Croix <sup>3</sup>, Et à maintes bonnes personnes , Le bon homme en toutes sommes Sera par elle rué jus. Helas! qu'elle en [a] fait de bonnes! Je m'en tais, et n'en parle plus.

Mais, par le droict dessus escript Que femmes a telle franchise Que, soit bien fait ou [soit] mal dit, De riens ne fera qu'à sa guise; Il n'y a texte ne glose mise, Ne Digeste ne Clementines,

- 1. Pie. Encore très usité dans les campagnes.
- 2. Le couvent des Carmes dans la rue des Billettes.
- 3. Sainte-Croix de la Bretonnerie ou Sainte-Croix de la Cité.

Vent de gallerne ne de bise, Qui les gard d'aller à matines.

Voire mais [vont] aux Jacobins <sup>4</sup>, Qui sont très devotes personnes; Ils y menguent des bons lopins, Et pensez qu'ilz en font de bonnes. Ha! (dea) je ne parle pas des bonnes, Ne ne vouldroye, par sainet Eloy! Mais, maulgré leurs marys et hommes, Sçavent ilz toutes ceste loy.

Elles en ont la possession
Et ont jouy par longue espace,
Tousjours prestes à question.
Le pauvre homme bon prou luy face,
S'il advient qu'il dit ou qu'il face
Chose qui [leur] soit au contraire,
Le dyable sault tantost en place,
Que bien tost yous le fera taire.

Le pauvre homme, sans dire mot, S'enfuyra en ung autre lé<sup>2</sup>, A l'aventure, ung grant co(u)p D'un baston sur son dos chargé; Sa femme l'aura estrangé, Et si demourra la maistresse. Je dis, pour [ce] plus abreger, Que c'est une droicte dyablesse.

C'est une chose qui est terrible Aux povres hommes mariez;

<sup>1.</sup> Rue Saint-Jacques. — 2. Coté, de latus.

## 126 LES DROIS NOUVEAULX

Elle n'est pas trouvée en Bible; Es decretz ne ès droictz cotez; Sont loix que femmes ont boutez Sur leurs barons et leurs marys; Regardez se les trouverez En Institute ou *Digestis*.

Ceste loy vient de nature, Voire par force, (soit) mal ou bien, Pour leur courage, qui procure Tenir les hommes en leur lyen, En disant que trestout le bien Qu'ilz possèdent en leur maison Leur vient de bon droiet ancien A cause de leur grant tayon<sup>1</sup>.

Les povres qui sont en ce point Ont bon mestier de patience; Ilz ont ung ayguillon qui point Pire que n'est ung coup de lance; Une femme qui tousjours tence En paradis sera saulvée, Aussi vray que l'on fait l'alliance De fèves et porée broyée.

Ceste loy est toute à par elle En femme qui est rioteuse, Despite, felonne et rebelle, Tousjours cour(rous)sée, et non joyeuse, Femme haultaine, orgueilleuse, Qui tout veult faire à son plaisir. Le povre homme a tel creuse, Car il n'a garde de mourir.

Il s'en va et n'ose mot dire, Et vuide la place et le lieu; Il a peur (de) descouvrir son ire Et prie de cueur et si fait veu A Nostre-Dame et (à) sainct Mathieu Que plus n'yra en celle part. Sa femme dit : « Loué soit Dieu! « Je suis delivré du vieillart. »

Or est maintenant à son aise La vieille, qui est tout par elle, Qui art et brusle comme brèse, Tant est mauvaise et rebesle. Il n'est engin, art ne cautelle, Qui en femme ne soit trouvée, Et n'y a fille ne pucelle Qui à ce ne soit destinée.

Changeons propos, il en est temps, Et si parlons d'autre matière: Tant en parler ennuye aux gens, Et d'escouter les fait retraire; Mais à tous je vous fais prières Que le cas d'un povre gallant Vous retenez en vos memoires, Ainsi qu'orrez cy en suyvant.

Ce gallois, qui fut esveillé, A quoy tardoit qu'il n'eust molier<sup>4</sup>,

<sup>1.</sup> Femme, de mulier.

# 128 LES DROIS NOUVEAULX

S'en alla tost prendre au fillé, Comme les autres à brouiller; On luy fit (une) fille espouser, Qui estoit faicte au mestier, Et, quant vint à despuceller : « Ha! » fist-elle, « vous m'affoller! »

Nostre appliquant se sentit pris Comme les oyseaux à l'englus. Et « où me suis-je », dist-il, « mis? « Par la char bieu! je n'en vueil plus ». Et dist en luy et fut conclus Que d'autres y avoient fait trace, Et descendit et se mist jus, Et luy dist : « Dame, prou vous face! »

Le matin vient, Jenin s'en va;
Dès que l'aube [vient] veult lever;
[Luy] dist la fille : « Et, venez çà;
« Il n'est pas temps de vous lever;
« Mon amy, venez m'accoler¹.
« Vous me semblez tout courroucé. »
— « Laissez-moy, de par Dieu! lever,
« D'autres que moy y ont foncé. »

— « Et qu'esse-cy? » dist la fumelle Qui se gisoit dedans son lict; « Vous estes estrange et rebelle, « Sire, pour la première nuyt; « Vous a-l'on meffait ne mesdit? « Je n'entens point [tous] vos propos. »

. Imp.: moy accoler.

- « Ha », dist le gueux, « il me souffit, « Nous sommes deux chiens à ung os. »
  - « Dea, mon mary, je n'entens pas,
- « A brief dire, vostre propos:
- « Vous me parlez de plusieurs cas,
- « De chiens, et d'os, et de taster;
- « Je n'y congnois, à brief parler,
- « Texte ne glose nullement;
- « En vostre dit, pour abreger,
- « Il n'y a poinct de fondement. »
  - « Vous l'avez bien fait asseurer
- « Et visiter soir et matin,
- « Et monter sur le murier,
- « Pour veoir plus loing le droit chemin
- « S'il venoit prestre ou jacobin
- « Pour la façon entretenir;
- « Mais, je vous jure sainct Martin,
- « Bien m'en voulsisse repentir .
- « Est-ce de nostre mariage
- « Que vous parlez, mon amy doulx?
- « Declairez-moy vostre courage;
- « Estes-vous jà de moy jaloux? »
- « Nenny », dist-il, « mais j'en suis coux
- « Qui vault pis, (que) bon gré en ait Dieu.
- « Couchez-vous et prenez repos,
- « Je vous laisse en ce lieu. »

Queritur, de droit ou de loy, Se le gallant la doit laisser Et en prendre ung autre à l'aissay, Pour melancolie passer;

# 130. LES DROIS NOUVEAULX

Je dis qu'il se doit apaiser, Et avaller ce morcelet; Le mal s'est voulu pourchasser; Boire le fault, doulx comme laict.

Mais si d'avanture à l'escart Trouvoit dame ou damoiselle, Il la peut bien tirer à part, Et parler ung peu près à elle; C'est doulce chose que fumel[le], Quant on la sçait tirer à luy; Vela que nous dit sans cautelle Le droit jure naturali.

Les femmes ont bien d'autres drois Que je vous diray plus à plain; Ce sont toutes nouvelles loix, Qu'on fait du soir au lendemain; Femmes n'ont jamais le cueur vain De caqueter et flajoller. On les a quant on dit: Tien, Alio modo reculer.

Si une femme n'a bon bec, Son fait ne vault pas ung festu; El fait tant, par hic et par hec, Braire et crier comme un testu: « D'ont viens-tu, meschant? d'ont viens-tu? » Doit-elle dire à son mary. « Par Dieu, tu en seras batu « Avant que tu partes d'iey. »

Ceste loy-cy est ordonnée De nouveau sur povres coquz, Et aux femmes abandonnée Qui font souvent fourbir leurs culz; Ilz sont des povres trepeluz Qui souvent sont mis en ce point; Tout cela vient *ab omnibus*, Qui l'estat des femmes soustient.

Une question je vous vueil faire D'ung gallant qui se maria, Et, pour à son privé se traire, A une femme se lya, Qui bien et beau se gouverna Jusque(s) à ung année et demye, Que le mary aux champs alla Pour gaigner à sa marchandise.

Ces deux jeunes gens mariez Si n'estoient pas des plus fourniz De mesnage, pour abreger, Comme de coffres et de litz; La femme, pour avoir (ses) delitz, Après le gallant departy, Joua [tant] du de profundis Qu'elle fist coqu son mary.

Or venons à nostre propos
De ce gallant, qui s'en alla,
(Qui) en toute façon et manière;
A sa femme sy commanda
Et expressément dit luy a
Qu'elle se garde du jeu d'amour;
Il a pris congé, si s'en va;
Mais elle a fait tout le rebours.

# 132 LES DROIS NOUVEAULX

Se voyant la femme seullette, Et pensant du cueur et (du) courage, Disant en soy: « J'ay grant souffrette « De vaisselle et d'autre mesnage; « Mais je jouray mon personnage, « Si je puis, tant, que j'en auray, « Et, maulgré les dens et (le) visage « De mon mary, le presteray.

« C'est bien ronflé et entendu « Que j'en jeuné si longuement; « J'aymeroys mieulx qu'il fust pendu « Que j'endurasse le tourment « Que n'eusse quelque esbatement « D'un gallant qui est fort habille, « Lequel j'ayme parfaictement « Plus que homme qui soit en ville. »

Le lendemain, veey madame Qui s'en va tout droit au monstier; Helas! quelle vaillant preude femme Pour fournir ung couvent entier! Oncques vous ne veistes courcier Aller de travers par la rue Qu'elle faisoit pour soy monstrer Et que de son amy feust veue.

Vecy le gallant qui la suyt, Qui art en amours comme flamme; Estant d'elle très fort en ruyt, Luy va dire : « Dieu gard, madame; « Vous soyez bien venne, par m'ame, « Car je vous vueil ne sçay quoy dire. » — « En vous [motz] me ferez infame; « En ma maison venez le dire. »

La dame, estant à l'ostel,
Si vit venir de loing le gueux.
« Veey », dist-elle, « mon jouvencel,
« Qui mo[n]stre fort estre joyeulx;
« Je luy veulx donner de noz jeux,
« Avant que luy baille bandon,
« Et, soit hardy ou soit honteulx,

« J'en auray robbe et chapperon. »

Le marchant si entre dedans, Et vient embrasser ma bourgeoise: « Dieu vous gard, dame de ceans; « Je vous prie qu'il ne vous desplaise, « Car je suis [si] très à mon aise, « Et d'amours je suis [tout] transi. « Séons-nous cy en ceste chaise, « Car de vous je suis tout ravy. »

La dame si luy respondit,

Pour miculx jouer son personnage:

[ « Puisque vous avez si bien dit]

« Tout votre penser et courage,

« J'ay bon mestier en mon mesnage

« De robbes, chapperons, ustensilles;

« Prestez m'en, vous aurez bon gage;

« Et puis nous deux jouons aux quilles. »

Le gallant tire à la bource, Qui estoit fourny de pecune; Du premier traict il vous desbource, Et luy dist: « Tenez ceste prune;

# 134 LES DROIS NOUVEAULX

- « Il ne sera femme nesune
- « Es faulx bourgs ne en ceste ville,
- « Mieulx ferme, pour femme commune,
- « Mais que nous jouons à la quille. »
  - « Comment? Dea, je n'entens pas,
- « Se plaisir que vous vouloys faire,
- « Que je le face en aucun cas
- « A Gaultier, Martin ou à Pierre,
- « Je vous vueil d'amours tenir serre,
- « Non pas m'abandonner à tous :
- « Car vostre amour m'a mis en erre,
- « Et de faire mon mary coux. »

Leurs chalumeaulx ils affutèrent Et firent tant par [tous] leurs stilles Que l'un sur l'autre ilz tombèrent, En jouant au beau jeu des quilles; Oncques varletz ne jeunes filles Ne dancèrent en ces paroisses, Si Dieu fust en champs ou en villes, Comme ces deux faisoient des fesses.

Queritur, (se) le mary revient Et trouve la maison (bien garnie, Doit-il demander d'ont ce vient, Potz, [ou] platz ou orfavrerie<sup>4</sup>? Nennil; mais doit dire: « M'amye, « Vous soyez la très bien venue;

<sup>1.</sup> C'est le sujet de la farce de Colin qui loue et despite Dieu en un moment. (Ancien théâtre françois, t. 167, p. 224-49.)

« Long-temps j'ay esté, dont m'ennuye; « Accollez-moy, mon assotée. »

Le gallant si n'en doit mot dire,
Ne faire semblant d'en rien veoir,
Et vivre sans couroux ne ire
Avec sa femme en son avoir;
Il n'est mestier de dire voir
De ce qu'en fait à haulte voix,
Et, si le gallant la vient veoir,
Aller aux champs cueillir des noix.

Ceste loy est forte à tenir
A gens qui ont noble courage,
Mais gens qui sont en pain querir
Et qui n'ont le cueur à l'ouvrage,
Ne leur chault, mais que leur mesnage
Soit fourny et eulx bien repus:
Vela l'estat et le courage
Des povres bannis et coqus.

Deux gallantz furent amoureux De la maistresse et chamberière, Et leur sembloit que fort eureux Seroient, et ne tarderoient guère; L'un va devant, l'autre derrière, Faisans leur mines et requestes, Et leur sembloient que pour prière A fin viendroient de leurs questes.

Ilz promettoient dons et joyaulx Pour parvenir à leurs attentes, Sainctures, chapperons et anneaulx, Litz, custodes <sup>1</sup>, ciel et tentes <sup>2</sup>;
Mais la dame par sa servante
Leur fist respondre simplement:
« Enne, madame est bien dolente
« Que vous luy menez tel tourment. »

Ung des gallans alla dehors, Celuy qui prioit la maistresse, Et dit: « Mon (très) cher amy consors, « Ma dame par amour delaisse; « Je te requier que tu ne cesses « De parler pour nous deux tousjours;

« Faitz leur telle prière et tel presse « Que jouyssions de nos amours. »

L'un de l'autre se departirent, Et demoura l'un à la queste De leurs dames, qui bien les virent Par le treillis d'une fenêtre; Et mon marchant point si n'arreste Et va devant, et puis derrière, Pour parler et faire requeste A la dame la chambrière.

Et fist [tant] par son beau parler, Par dons, requestes et promesses, Qu'ensemble<sup>3</sup> vouldrent assembler Jambes, andolles, culz et fesses; La povrette en telle presse

<sup>1.</sup> Alcôve, rideaux de lits.

<sup>2.</sup> Rideaux, tentures.

<sup>3.</sup> Ed. à 2 col. : Qu'en l'emble.

Fut mise que le cueur luy faillit : Vela de nos loyx les adresses, Et ce que le chapitre en dit.

Le gallant si fut retourné,
Qui pourchassoit et jour et nuyt,
Et vient, housé et esperonné,
A son compaignon, et luy dit:
« Mon amy, dy-moy, se tu veulx;
« As-tu point besongné pour moy? »
— « J'ay dit et mandé par escript;
« Mais rien n'ay fait, en bonne foy. »

— « Et de l'autre as tu jouy, « Ou se tu as eu du reffus? » ll respond : « Par ma foy, ouy; « J'en jouys, sans vous abuser. « Mais bien sachez qu'au pourchasser « De la vostre j'ay despendu « De l'argent, qui me fist mestier; « Je vous prie qu'il me soit rendu. »

D'aucune[s] loix (y) a qui sont bonnes', Voire par loix toutes nouvelles, Comme pour gens, simple personne, Qui ont tousjours femmes rebelles; On les doit laisser à par elles Finer, passer leur ver coquin; S'elles vont en monstier ou chapelle, Ilz reviendront bien le matin.

Femme portant robbe fendue, Fermant par devant à crochetz,

# 138 LES DROIS NOUVEAULX

Elle est bonne à tenir en mue, Car elle ayme bien les hochetz; Femme qui porte les pentoufles Joue voulentiers du bout des rains; Elle les a fort doulx et soupples Pour porter ces jeunes poulains.

Femmes qui vont de porche en porche Pour trouver Gaultier ou Richart, On les fait après d'une torche Trotter devant au Champ-Gaillard; Femme qui fait de la rusée Et escondit gens tout à plat, Elle est des premières tombée L'un sur l'autre patic patac<sup>1</sup>.

Femmes qui vont dessus le tart Chez leur père ou leur cousin Ne demandent qu'un peu appart On leur baille leur picotin; Femmes ne veulent que trotter, Aller aux pardons et escotz, Et puis après, au retourner, Faire la beste à deux dos.

Nous mettons fin aux droitz nouveaulx Establis sur femmes et hommes, Jeunes gallans et jouvenceaulx, Bigotz et devotes personnes,

2. Dans l'éd. goth. à 2 colounes, les quatre derniers vers de cette strophe et les quatre premiers de la suivante sont omis.

Encore plus que je ne dy; Portans que ne perdons nos sommes, Le demourant aurez jeudy.

Finis.





S'ensuyt le Doctrinal des bons Serviteurs nouvellement imprimé.

Cy commence le Doctrinal des bons Serviteurs, très utille et prouffitable pour jeunes gens qui vouldront bien avoir.



erviteurs, qui bons voulez estre, Regardez ces presentes tables, Ausquelz sont escriptz dietz nota-[bles

Que bons servantz doibvent congnoistre.

Serviteurs, servantz en tous lieu Gens d'église et en tous estatz,

1. Pièce goth., de 4 ff. in-8. Sur le premier feuillet, un bois grossier représentant un homme, tête nue, qui parle à un roi, et, au verso de la dernière page, un homme agenouillé devant un roi à robe fleurdelisée. — Une pièce de 168 vers, intitulée Régime pour tous serviteurs, et publiée par Mme de Saint-Surin d'après le manuscrit du roi, no 7398², offre avec notre Doctrinal la plus grande analogie. Bien que la nôtre soit en quatrains et l'autre

LE DOCTRINAL DES SERVITEURS. 141 Honorez-les toujours, non pas Pour eulx, mais pour l'amour de Dieu.

Servantz, qui servez à l'autel, A deux mains quand ilz font l'office Et célèbrent le sacrifice Du corps de Jesus immortel.

Servantz, se vous servez prelatz Constituez en dignité, Supportez en bonne equité Les subjectz tenus en leurs latz.

Servantz, se vous estes plusieurs En quelque notable maison, Obeyr debvez, selon raison, Tousjours les moindres aux greigneurs.

à rimes plates, elles ont bien des vers qui se retrouvent dans toutes deux, et évidemment l'une ou l'autre n'est qu'un remaniement de celle des deux qui a été écrite la première. Je pencherois pour mettre à ce rang celle du manuscrit, parceque, tout en ayant aussi la comparaison des oreitles de vache, du groin de porc et du dos d'âne, elle s'occupe plus des devoirs du varlet et du page, de la domesticité élevée, et notre Doctrinal plus de ceux de la domesticité servile, ce qui seroit une raison de la eroire postérieure. Comme, malgré la ressemblance des idées, leur contexte et leur ordre sont tout différents, it ne peut être ici question de variantes, et nous renverrons, pour le Régime de tous serviteurs, le lecteur au volume de Mme de Saint-Surin, l'Hôtel de Cluny au moyen âge, suivi des Contenances de table, et autres poésies inédites des XVe et XVIe siècles, Paris, Techener, 1835, in-8, p. 95-103.

Servantz doibvent aymer leur maistre De tout leur cueur, non point en fainte; Luy monstrer obeyssance et crainte; Si leur faict bien, le recongnoistre.

Servantz doibvent estre honorables, De leurs corps principallement, Boire et menger attemprement, Et soy rendre à tous serviables.

Servantz ne doibvent point jurer Le nom de Dieu et de ses sainctz; Mais le doibvent à joinctes mains De ses biens le remercier.

Servantz, ne servez à la table En prenant vostre pasture, Et si de parler n'ayez cure Parolle, s'elle n'est convenable.

Servantz doibvent estre obeyssantz De toute leur intention, Fuyr noyse et contention; Aultrement ils sont desplaisantz.

Servantz ne doibvent rapporter Auleuns raportz à leur seigneur, S'il ne touche le deshonneur De ce qu'ils doibvent supporter.

Servantz, quand vous avez servy Vostre maistre à son appetit, Repaistre povez ung petit Après qu'il sera desservy.

Servantz doibvent avoir cecy En eulx, c'est, que chacun le sache, Tout premier oreilles de vache, Groing de porc, dos d'asne aussi.

Servantz, le groing de porc aurez, Qui quiert partout sa pourveance; Ne mettez point de difference En cela que vous mengerez.

Servantz, aussi vous fault avoir Dos d'asnes, qui sont durs et fortz, Et n'espargnez point vostre corps; Faictes tousjours votre debvoir.

Servantz, je vous veux adviser D'auleuns cas entre seigneurie; Qui les garde et ne les oublie S'en faict mieulx aymer et priser.

Servantz, s'on vous faict secretaires, Celez les choses à celer, Et ne les vueillez reveller, Se ce n'est en cas necessaires.

Servantz, se vostre maistre estoit Jureur et maulgreeur de Dieu, Pourvoyez-vous en aultre lieu, Car yenir mal vous en pourroit.

Servantz, fuyez mauvais garsons Qui hantent ces lieus détestables De cartes, de dez et de tables; Plusieurs en deviennent larrons.

Servantz, quand verrez le courage De vostre maistre en felonnie, Retraignez-le; ne souffrez mie Qu'il en vienne à aultruy dommage. Servantz, se vous estes en guerre, Gardez de piller aucun lieu, Et surtout l'église de Dieu; Point ne vueillez ses biens requerre.

Servantz, il [vous] fault rendre ou pendre, Ou la mort d'enfer endurer; Pour tant ne vueillez procurer A tort bien d'aultruy, ne les prendre.

Servantz, se vous estes divers, Mettez la mort devant voz yeulx, Car vous estes hommes mortueulx: Le corps n'est que viande à vers.

Servantz, se vous voulezæuyvir Les enseignementz devant mis, Aymer Dieu, de eueur le servir, Tous serez en fin ses amys.

Son royaume vous a promis Aux cieulx et en ce mortel estre: Ainsi devient le varlet maistre; Tous biens mondains vous sont submis.

Servantz, s'auleun de vous s'applieque A comprendre quelque mestier, Art liberal ou mecanique, Pour le bien temporel gaigner,

Gardez-vous bien de delaisser Les reigles qui sont en la lettre Escripte <sup>1</sup> en ce petit papier: Ainsi devient le varlet maistre.

<sup>1.</sup> Dans l'imprimé: Terre et escriptes.

### DES BONS SERVITEURS.

145

Servantz, celluy qui gardera Et vouldra dedans son cueur mettre Ces reigles, tous biens il aura Ainsi devient le varlet maistre.

Finis





S'ensuyt ung Sermon fort joyeulx pour l'entrée de table <sup>1</sup>.

enedicite, Dominus.
Par ma foy, je n'en diray plus,
Se vous n'escoutez tous ensemble;
Escoutez. Le pape vous mande

A entrevous trestous salus,
Et veult que vous soyez absoubz,
Et m'envoye par devers vous,
Affin que je vous dye deux motz,
C'est que (je) vous face bonne chère;
Sans faire noise, ne manière
D[e] avoir nullement discord,
Il a voulu estre d'acord

1. 4 ff. goth. de 19 lignes. Au frontispice, un homme à sa fenêtre regardant une foule assemblée; au verso, un prêtre dans une chaire et tenant une tête de mort, prêchant à un auditoire assis, la même figure qu'au Sermon de Saint-Velu. An dernier feuillet, deux bois: au recto, un homme assis devant uu roi: au fond, un fou; au verso, un homme parlant à une femme assise derrière la fenêtre de sa boutique. Reproduit en fac-simile lithographique à 40 exemplaires.

Que vous sovez trestous assis, Et que (vous) soyez tous bien servis De telle viande qu'on aura. Tire son cousteau qui vouldra; Qui aux nopces va sans cousteau, Il pert des lopins bon morceau. Mais non pourtant, il fault venir Au premier propos, sans faillir. Je vous ay dit en verité Au premier : Benedicite, Vous respondistes: Dominus Nos et ea que sumus [Alors je vous dis] sumpturi, Benedicat dextera Christi; In nomine Patris et Filii Et spiritus sancti. Entre vous qui estes icy Se vous respondez tous: Amen, vous donne, par chascun an, Trois cent soixante quarantaines, Non pas de fiebvres quartaines, Mais de pardons, si vous voulez, Servis de vostre premier metz. Mais je crovs bien, si je n'y voys, Qu'il n'y aura personne née Qu'aporte 1 pour moy d'esculée. Ne mengez pas, si vous voulez, Tant de soupe que vous crevez; J'en voys querir; scavez-vous quov?

<sup>.</sup> Imp. : Qui aporte.

#### SERMON

Je n'en aporteray que pour moy; Adieu vous dis, car je m'en voys.

Finis.

Graces joyeuses de yssue de table.

Dieu vous gard. Je suis cité; J'ai dit le Benedicite, Et je retourne dire Graces; Je vous les feray ung peu grasses. Escoutez trestous : Agimus. En après? Benedicamus, Pater noster, non anime, Je suis present [cv] arrivé, Et je vous dirav la raison. Je viens tout droit d'une maison, Où j'ay veu, dedans la cuisine, Ung galant avec la meschine; Le galant, qui est gueulx bien fin, Vous a saisi ung beau connin Que la meschine si portoit; Ce [a] dict qu'il l'embrocheroit; Aussi prestement l'embrocha; Adone la meschine hocha Pour veoir si la chose estoit seure. Ilz n'y furent pas ung quart d'heure; La meschine y print son plaisir, Car elle avoit parfaict desir Que son connin fust embroché. Après qu'elle eust assez hoché

# POUR L'ENTRÉE DE TABLE. 149

Le gallant s'en voulut aller; Elle alla lors l'accoller Fermement, disant: « Mon amy, « Venez-moy veoir, je vous empry, « Quant vous pourrez, et bien souvent. » Moy, voyant le departement, Je vous diray, comme je dis: Adieu; proficiat vobis.

Finis.





# La Complaincte de Monsieur le Cul contre les inventeurs de Vertugalles 1.

### Monsieur le Cul aux lecteurs.

i inconsiderement vous arrestiez au sens litteral de la presente complaincte, pervertissant le subject d'icelle en autre signification que celle que j'entens, vous me pouvez imputer avoir indifferemment taxé les bonnes et mauvaises, ce que non, et de toutes avoir entendu ce que j'en ay escript, que je ne veulx adresser qu'à aucunes particulières degene-

1. Il existe de cette pièce une première édition avec le nom de Guillaume Nyverd, et suivie d'une Chanson nouvelle faiete et eomposée d'une jeune dame qui ayme bien mouiller le boudin. Nons ne l'avons pu rencontrer. Il y en a à la Bibliothèque impériale une édition in-8 de 7 ff., en lettres rondes, sous les signatures A-B (27 lignes à la page). Au bas du feuillet de titre : Imprimé à Sens par Françoys Girault, demourant à t'enseigne du Bœuf couronné, 1552. On n'y trouve que la Complaincte sans la chanson. Le même établissement en possède une édition in-8 gothique de 8 ff., sous les sign. A-B, et de 25 lignes par page, sous ce titre : « La Source du gros fessier des nourrisses et la raison pourquoy elles sont si fendues entre les jambes, avec la Complaincte de Mon-

#### LA COMPLAINCTE DE M. LE CUL. 151

rantes de la condition de leur estre et parenté, qui, comme præparées à se publier en une scène et theâtre, se deguisent tellement par la susception de nouveaulx et impartinens habitz à leurs estatz, qu'elles apparoissent toutes aultres que l'inquisition faicte d'iceluy ne les fait congnoistre, cause de murmure des moindres, censure des moyens et mauvaise oppinion des classicques et hommes mieulx sensez, en quoy la reprehension est notoire, si l'execution d'icelle s'en ensuyvoit. Mais puysque ceulx qui ont authorité pour la correction de tant de depravées inventions et impu-

sieur le Cul contre les inventeurs des portugalles. Imprimé pour Yves Gomont, demeurant à Rouen en la rue de la Chièvre.» Au titre, un bois d'un hérault à cheval, avec, dans le coin, un écu chargé de trois poissons. La première pièce est en prose, et tient trois pages. C'est comme une variante de la branche de Renart : Comment Renart parfist le c.. (t. 3, p. 1re), et du vieux fabliau : Du c.. qui fut fait à la besche (éd. Méon, t. 4, p. 194. Seulement Prometheus y tient la place de Dieu, et Adam ni le diable ne s'y trouvent, mais à leur place Pandora, un des aïeux, au moins de nom, du Pandore mis en scène par le chansonnier moderne. On trouve une autre chanson dans cette éd. de Rouen, qui a été reproduite par le recueil imprimé à 30 ex. dont M. Brunet a donué le détail au mot Procez et amples examinations sur la vie de Caresme prenant (t. 3, p. 842). - Le catalogue du duc de la Vallière (nº 3193) indique, à la suite de l'édition de Nyverd, une Réponse de la Vertugalle au Cul, en forme d'invective, aussi in-8 et gothique. Il y a encore une pièce sous ce titre : le Débat et complainte des meunières à l'encontre des vertugales, en forme de dialoques, Paris, 1556, in-8.

## 152 LA COMPLAINCTE DU CUL

diques entreprises et lascives, les favorisent plustost en la continuation d'icelles qu'en la remonstrance et punition requise et dependente de leurs magistrats et charge commise, soubz laquelle se repose le prince, j'ay pensé convenir à mon debvoir, au reffuz et negligence de tous les aultres sens, mes confreres, qui jusques icy ne se sont plainctz, ores que pour ce l'occasion feust presente et leur plainte vallable, juste et saincte, de mettre en avant la complaincte presente, pour estre un commun mirouer à toutes, aux bonnes pour en bien user, et aux moins saiges pour n'en abuzer, revocantes la nouvelle institution des vestemens superfluz et dissoluz, et, si j'ose dire, luciabelistes, en l'ancienne simplicité, tutrice naturelle de chasteté, continence et pudeur, et soubz laquelle les dames se sont, sans soupson ou doubte de leur prudhommye, longuement entretenues; et, tant qu'elles ont eu et porté reverence aux meurs et coustumes louables de celles qui les ont precedées et vescu avant elles en toute modestie, sans superfluité ou indecence d'habitz, à leurs noms, conditions et estatz, et jusqu'à ce que la curiosité, nourrice de tout mal et inventrice de dissolution et desordre, les a en telle sorte transporté de raison et eslongné de bonne congnoissance et sain jugement qu'elles se sont transfigurées en hommes, l'une des causes qui provoqual'ire du Seigneur sus Sodome et Gomorre, et pour laquelle il peult estre aujourd'huy irrité contre nous, selon les punitions que nous en voyons manifestes et evidentes. A ceste cause, pour retourner de pis à mieulx et eviter le scandalle de

## CONTRE LES VERTUGALLES, 153

tous, je les conseille de laisser 4 ses pompes, desordonnez vestemens, passefillons<sup>2</sup>, arceletz, deschiqueteures, vertugalles et aultres infinies dissolutions de paremens, leur reduire à la pristine et ancienne observance des dames du temps passé et vivre comme elles, sinon je delibère, pour me venger de leur obstination et pertinacité, ne leur estre plus favorable, ains me fermer et clorre, et, quelques clystaires ou medicines qu'elles puissent prendre à la conservation de leur tainct fardé, les rendre malades jusqu'à la mort.

#### Fin.

La Complaincte de Monsieur le Cul contre les inventeurs de Vertugales3.



auldictz soient ces beaulx inventeurs, Ces coyons, ces passementeurs De vertugalles et vasquines<sup>4</sup> Que portent un tas de musquines

- 1. Imp. : delaissées.
- 2. Cf. t. 1er, p. 299-300.
- 3. Dans l'édition d'Yves Gomont : Ensuyt la Complaincte Monsieur le Cul.
- 4. C'est aussi la forme employée par Pasquier dans les Ordonnances d'amour : « Se plaignent les gentilshommes des vasquines, vertugales et grans devans que portent aujourd'huy les femmes, nous, pour ce sujet, en avons osté et ostons la coustume, nous rapportans à la mode d'Italie. » (Var. hist. et litt., t. 2, p. 190.)

# 254 LA COMPLAINCTE DU CUL

Pour donner air à leur devant<sup>4</sup>, De telle sorte que le vent Me donne tant drojet en la barbe Qu'il n'v a casse ny rubarbe Qui me garde de trucheter Quand on vient à les crocheter, Dont j'ay maintz assaultz et alarmes, Tellement que souvent les larmes En tombent et me font suer, A force de m'en remuer. Voyla la peine que j'en porte: Que le grand diable les emporte, Et eulx, et leurs inventions, Et les abominations Que ces estrangers nous enseignent, Dont les playes seigneront et seignent! De ma part, j'en suis morfondu, Car le devant, pour ce estandu Au moven de ces vertugalles, M'a causé tant de rongne et galles, De cirons et boutons de may<sup>2</sup>, Que j'en parle tout enrimé. Av-je donc pas bonne raison, Voyant le feu en la maison De mon voisin<sup>3</sup>, qui me tourmente, Par force et peine vehemente, De me plaindre et me courrousser De me veoir tant de foys verser?

<sup>2.</sup> Dans l'éd. de Sens, le mot est toujours écrit davant.

<sup>2.</sup> Le printemps met en mouvement les humeurs.

<sup>3.</sup> Edit. de Gomont: prochain.

Ung temps fut, avant telz usaiges, Lorsque les femmes estoient saiges, Devinez, lecteurs, quant c'estoit, Que tant on ne me tourmentoit. Ce fut quand les cottes serrées Rendoient les femmes asseurées Des joliz babilz et cacquets Des plus grandz et petitz nacquetz D'amour; car quoy? en muguetant, Pour avoir ce que l'on pretend, Une heure ou deux on devisoit, Cependant que l'on avisoit Le lieu convenable et propice Pour donner droict en la matrice; On babilloit soir et matin, On baisoit avant 1 le tetin. On mettoit la main soubz la cotte, On tastoit la cuysse et la motte; Et cepandant que j'escoutovs Ces beauly propos, je m'apprestovs Et donnoys ordre à mon affaire, Me doubtant qu'on me vouloit faire Ou à mon voysin un lardon, D'un pied ou demy de bourdon. Aussi, quant propos on tenoit, Quelque homme ou femme survenoit, Avant que tout fust debattu; Qui me gardoit d'estre battu ; Ainsi je n'estois point surpris. Mais, maintenant qu'on a appris

1. Ed. Gomont: On baisoit tâtant le tetin.

# . 156 LA COMPLAINCTE DU CUL

Moyen qui de l'aultre s'esgare, Je suis frappé sans dire gare, Et le mal tombe sur ma teste Auparavant que je m'appreste, Estant tousjours pris en sursault, D'aultant qu'on leve si très hault Ses vertugalles promptement Que l'on veoit tout apertement La buthe où chascun veult tirer, Soubz l'espoir de me martirer, Et n'ay loysir de m'apprester Qu'on ne commence à culleter, Par quoy j'endure tant de peine Que souvent en suys hors d'aleine, Que l'on diroit estre punaise, Tant on m'en sent mal à mon aise, Et ay le cerveau esventé D'estre en la sorte tourmenté. Qui bien souvent me rend resyant. Qu'à tous les diables le devant Qui faict tant de mal au derrière! Et n'y a dame ou chambrière Qui ne (se) vueille s'entremesler Auleunes foys de m'esbranler. Depuys qu'on les a inventées, On veoit les femmes effrontées, Et, si elles font renverseure, On les veoit jusque(s) à la freissure, Et ne sauroient leur con cacher Quand quelqu'un les vouldroit fascher. Lucifer en fut l'inventeur, Ou Fricasse son serviteur,

# CONTRE LES VERTUGALLES. 157

Affin de faire traverser Ceulx qui taschent à les berser, Celles aussi qui sont bersées Et par tant de foys renversées Qu'icy et en aultre cartier Ils ne cherchent aultre mestier, Quoy que l'on en die ou barbouille, Car ce vent d'abas qui chatouille Leur devant, les faict soubhaiter Quelque muguet pour les gratter. Cependant il n'y a que moy Oui en ait souev ou esmoy, Et me fault le travail choisir Pour donner à l'aultre plaisir. Sur cella qu'en voullez-vous dire? Y a-il matière de rire De veoir ma cause ainsi foullée? Car cloche n'est tant esbranlée, Sonnast-on pour un trespassé, Que je suy, qui m'en sens lassé; Et si n'ay trou, sens ne mougnon Qui ne serve à mon compaignon. Quand mon compaignon rit et dance, J'observe après luy la cadence; Car les dames aux tallons courtz 1 Peuvent bien peu sans mon secours, Et n'y a point de friandise,

<sup>1.</sup> Expression très usitée dans les facéties de ce temps. Il existe encore, au bas de la rue Saint-Denis, une rue du Court-Talon, qui tenoit au Huleu, et qui étoit une rue de filles.

# 158 LA COMPLAINCTE DU CUL

Sans mon aide, à la marchandise. Qu'il soit ainsi, je m'en raporte Aux amys de la basse porte, Et comment ils sont angouesseux 4 Quand ils me sentent paresseux; Et au contraire quand je trotte, Il n'v a femme, tant soit sotte Et mal apprise au jeu du bas, Oui ne donne jove et esbas, Aussi sans mov il ne peult rien, Car c'est moy qui luy faict ce bien De luy monstrer son remument, A qui, pour quoy, où et comment Il doibt trotter, mouvoir, saillir, Quand quelqu'un le vient assaillir, Et comme il fault faire l'estraicte. Or vovez comment on me traicte Pour à tel bien et faict repondre; On me fait tous les jours morfondre: Au moven des habitz recentz, Dont je jure par mes cinq sens 2 Qu'elles mueront, ou je mueray, Et jamais ne me remuerav En depit de tous leurs babilz S'elles ne changent leurs habitz.

1. Ed. de 1552: engouisseux.

3. Ed. de 1552: muront, muray.

<sup>2.</sup> Il se souvient qu'il est le maître de tous, comme dans l'apologue de Menenius et dans la Farce nouvelle des cinq sens de l'homme (Ancien théâtre françois, t. 3, p. 300).

# CONTRE LES VERTUGALLES. 159

Mais je m'enquerroys volontiers S'elles treuvent en leurs psaultiers Que telz habitz autour cordez 1 Leur soient selon Dieu concedez, Desquelz leur devant est coiffé. J'ay grand peur d'en estre chauffé, Après que j'auray bien souffert, Au meillieu et profond d'enfer. Ce n'est pas tout; si un misserre 2 Faict la court, soubdain je me serre De frayeur que tel brayousin Ne me prenne pour mon vovsin; Car ces vertugalles ouvertes Rendent les fesses descouvertes, Et moy aussi le plus souvent Aussi soubdain que le devant, Qui faict qu'à terre je me veaultre, Avant peur de l'un et de l'aultre. Par tant je les veulx adviser, Sans plus longuement deviser, A leurs habitz qu'ilz donnent ordre Tant qu'on n'v treuve plus que mordre, Ou contre elles me fascheray, Et de mon vent leur lascheray Si très punays et si très ord Qu'il n'y restra plus que la mort, Et, s'il advient que quelque amy Me treuve au combat endormy

<sup>1.</sup> On sait que les vertugalles sont la première forme des paniers.

<sup>2.</sup> Un messer, un Italien, au moins de goûts.

# 60 LA COMPLAINCTE DU CUL

En sa grande necessité, Dye que je suys irrité Pour ces habillements nouveaulx Qu'ont inventé ces jeunes veaulx.

Chanson pour la responce et consolation des dames, qui se chante sur le chant de : Ce premier jour d'apvril courtoys 1.

e sont les busques de nouveau, Maintenant comment on les porte. Le verd me semble le plus beau; Ma commère, je m'en rapporte;

Si fault-il faire d'aultre sorte; Ma robe ne me plaist ainsi; Servente, que l'on m'en recorde; Ma voysine le faict ainsi.

La vertugalle nous aurons
Maulgré eulx et leur faulse envie,
Et le busque au sein porterons;
N'esse pas usance jolye,
Le tymbre à la chausse jolye
L'escarpin fait de bon esprit?
Et me dictes, je vous supplye,
Vous semble-t-il que n'ay bien dict

<sup>1.</sup> Cette chanson ne se trouve que dans l'édition d'Yves Gomont.

# CONTRE LES VERTUGALLES. 161

Maulgré envie, nous aurons
Nos robbes faictes à la busque,
Et les vasquines porterons
En despit de la beste brutte.
Pense-t-il pour luy qu'on nous fust<sup>1</sup>?
Est-il sorti hors de son sens?
Pour ung qui sera de sa luste<sup>2</sup>,
Nous en aurons plus de cinq cens.

Et si ne fault pas oublier
L'habit pour nous le plus propice,
Le hault de chausses; pour parler,
Braguette n'y fault, quoy qu'on dice;
Non obstant qu'on dict que c'est vice,
Je trouve leur parler abbus;
Le cheval qui court cerf ou biche
Souvent tombe qui est dessus.

Pour le reste de nos habitz
Faisons à la mode nouvelle;
De rouge je suis bien d'advis,
La couleur me semble fort belle;
En pensant aussi à part elle
Si lui est survenu, affin
De n'oublier, la mode est telle,
La boucle fermant l'escarpin.

#### Finis.

1. Fuster, fustiger; de fustis.

P. F. II.

<sup>2.</sup> De son avis. Lust, qui, en anglois, signifie maintenant débauche, a eu le sens de goût, avis. Peut-être qui sera de sa fluste, qui chantera la même chanson que lui.



La prinse de Pavie par Monsieur d'Anguien, accompaigné du duc d'Urbin et plusieurs capitaines envoyez par le Pape 1.

e mercredy xxviii jour de may de ceste presente année mil D xliiii, le jour sainct Germain dernier passé, fut prins la ville et cité de Pavie, en la duché de Millan, par monseigneur d'Anguien, ayant la charge du roy nostre sire comme son lieutenant-

1. Cette pièce gothique, que nous avons copiée sur l'exemplaire appartenant à M. Cigongne, est un in-8 de 4 feuillets de 25 lignes à la page; le frontispice porte les armes de France. Seulement il y a cette remarque à faire sur son titre et sur son sujet, qu'il s'y trouve une erreur dont il est difficile de rendre raison En effet, Pavie, sous les murs de laquelle François Ier avoit été fait prisonnier en 1525, a bien été prise en 1528 par les François, mais ne le fut pas en 1544. Cependant l'année de la pièce est certainement 1544. En effet, c'étoit Lautrec qui commandoit en 1528, ct, en 1544, François de Bourbon, duc d'Enghien, fils du duc de Vendôme et frère d'Antoine de Bourbon, depuis roi de Navarre, fut, malgré sa jeunesse, choisi par le roi pour son lieutenant général en Piémont, à la place de M. de Boutières, auquel on re-

general delà les mons. Et fut prins ladicte ville en la manière que s'ensuyt:

Ledict seigneur, arrivé devant la ville et chasteau de ladicte ville de Pavie avecques sa noble, bellicqueuse et triumphante compaignie, mist son camp et armée en telle disposition et ordonnance qu'il appartenoit, feist dresser et diriger son artillerie vers ladicte ville et chasteau, et la feist batre à grant force et perseverance jusques à ce que plusieurs bresches et passages firent en sulfisance pour y entrer. Puis fut donné de notre

prochoit i d'avoir, à la fin de l'année précédente, laissé reprendre la ville de Carignan par le marquis de Guast, qui commandoit les Espagnols. En même temps les capitaines nommés dans la pièce sont tous cités par Martin du Bellay (Mich. et Pouj., 1re série, V, 525, 530, 531, 535) et par Blaise de Montluc (Ibidem, VII, 65, 67) comme s'étant alors trouvés à la bataille de Cerisoles : M. de Boutières, rappelé de sa maison en Dauphiné, où il s'étoit retiré après son remplacement, y commandoit cinquante hommes d'armes 2; M. de Tais y avoit sous ses ordres, comme colonel, quatre mille hommes de pied des vieilles bandes françoises; M. de Termes, en qualité de colonel de la cavalerie légère, y étoit avec les deux cents chevau-légers dont il avoit la garde, et il y fut fait prisonnier par suite de la mort de son cheval. Ainsi la pièce ne peut être un remaniement d'une autre de 1528. Mais ce nom de Pavie reste toujours incompréhensible, car la campagne ne se passa nullement de ce côté, mais au dessous de Turin, dans le Montferrat et le marqui-

<sup>1.</sup> Cf. Montaigne, Essais, livre II, chap. 4.

<sup>2.</sup> Sur lui cf. Brantôme, éd. du Panthéon, I, 288-90.

part ung merveilleux et terrible assaut, et y fut commis monseigneur de Bouttière, de Tais, de Termes, et plusieurs aultres, avecques eulx dix à douze miles hommes pour faire la poincte et entrée à ladicte ville, lequel assault fut sy impetueux d'une part et d'aultre, que proprement on ne sçavoit à qui donner le meilleur; mais Dieu, nous regardant de l'œil de sa doulce misericorde, en ung instant donna sy bon courage à noz gens que avons eu victoire triomphante et possession de ladicte ville et chasteau de Pavie, quelque repulsion que ayent faicte noz inveterez ennemys. Auquel assault et conflict sont mors de noz enne-

sat de Saluces, et les deux affaires remarquables furent d'abord la victoire de Cérisoles (10 avril 1544) et la reprise de Carignan. Ce n'est pas non plus à elle que se rapporte notre pièce, si l'on s'en tient à la date énoncée du 28 mai, jour de Saint-Germain, puisque Carignan ne se rendit qu'à la fin de juin. S'agit-il de la prise d'une petite bourgade dont le nom, analogue à celui de Pavie, a été pris en France pour celui de Pavie par l'ignorance du nouvelliste? On ne trouve dans Du Bellay et dans Montluc aucun nom qui ait pu donner lieu à cette confusion, et la carte de la province de Carignan, dans la belle Chorographia d'Italia d'Orlandini, ne donne rien de plus près qu'un village appelé Pieve, qui ne pourroit être accepté comme une explication. Nous ajouterons que le pape étoit alors Clément VII, et le duc d'Urbin Guidobaldo II de la Rovère, 5e duc d'Urbin depuis le 25 octobre 1538 jusqu'au 28 septembre 1574; mais il alloit peu à la guerre, et ne devoit pas être en personne auprès du duc d'Enghien. Cf. Memoirs of the dukes of Urbino, by James Dennistoun, London, 1851, in-8, tome 3.

mys environ de sept à huyt mille, et bien peu des nostres, et devez sçavoir qu'à la prinse de ladicte ville a esté prins force prisonniers, dont noz gens ont eu bonnes ranssons.

Item, après ceste joyeuse et bellicqueuse victoire est party l'exercite du roy de ladicte ville de Pavie, pour tirer vers une petite ville qui est près de là. Bon faisoit veoir la belle ordonnance, les bannières et estandars voller par les champs; bon faisoit ouyr les phifres et tabourins, et aultres instrumens delectables en tel estat; et faisoit bon veoir marcher la gendarmerie; chevaulx legiers faisoient plusieurs courses sur noz inveterez et infeaulx ennemys. Ensemble faisoit bon veoir les adventuriers et Ytaliens marcher en bataille. Brief, c'estoit une triumphante chose à voyr.

Item, mondict seigneur d'Anguien marchoit après, accompaigné de monsieur le duc d'Ilurbin et autres honnestes personnes dont on ne seet les noms; tous ensemble marchoient quant et le camp en bonne ordre, et estoient en avant gens officiers sus champs pour tousjours faire delivrer et amener vivres au camp. Et faict bonne chaire nostredict seigneur monsieur d'Anguien: Dieu par sa grace luy vueille maintenir.

Ballade faicte à la faveur du roy nostre sire pour anymer les bons capitaines et gens de guerre pour obtenir victoire contre noz ennemys.

> oy triumphant, Françoys chevaleureux, Chief des Françoys, secours des val-[lereux,

Auquel est deu le tribut de proesse, Soursse des bons, confort des douloureux, Relievement des povres malheureux, Qui par mains lieux indigence trop blesse, C'est à ce coup qu'il fault vostre noblesse Prudentement escripre, et mettre en coche Tous voz souldars par la region espasse (sic), Ains que cueur lasche auleuns des voz abesse; Marchez, marchez, vous en aurez la force.

Pour amollir les felons orgueilleux
Tyrannisans voz terres et voz lieux,
Et pour oster voz subjectz de rudesse,
Passer vous fault (des) lieux fort inconcilleux,
Que l'on vous dit estre fors perilleux;
En le faisant croystra vostre haultesse
Si dignement qu'on dira: Quel chose esse
Qui aux Artoys maintenant faict approche?
Lors tous diront: Par franchise n'adresse,
Puisque raison à ce faire vous dresse,
Marchez, marchez, vous en aurés la force.

Gectez aux champs voz guidons somptueux,
Voz gonfanons, vos mygnons vertueux,
Prince puissant, tant remplys de sagesse,
Par bon conseil vous serez fructueux,
Adnichillant cueur impetueux
De l'empereur, vostre partie adverse;
Faictes tomber, Bourguygnons à l'enverse,
Car le dieu Mars règne sur eulx efforce,
Et Saturnus cruel breuvage verse;
Quoy que l'emprise en soit un peu diverse,
Marchez, marchez, vous en aurez la force.

#### ENVOY.

Prince royal, puisque Venus on laisse Pour le dieu Mars, que vous mettez en cesse, Gardez le bien qu'autre part ne s'accroche; Mais tant qu'il est soubz vostre main en presse, Dietes à tous, de voulenté expresse: Marchez, marchez, vous en aurez la force.

Marchez avant, roy qui portez le sceptre De tous François, sans doubter le byseptre Du grand dieu Mars que tenez sous voz mains; Faictes trembler Bourguignons inhumains; Victo[i]re gist dessoubz vostre main dextre.

Laissez Venus crouppir à la fenestre, Et, pour voz yeulx d'autre gibier repaistre, Puis qu'à tant vient que par montz que par plains Marchez avant, etc. Les troys premières lignes.

## 168 LA PRINSE DE PAVIE.

Toute Bourgoigne estimez à riens estre; Mieulx leur vauldroit qu'ils feussent à renaistre, Et leurs souldars dedans la mer estains, Que d'entreprendre ainsi de cueurs haultains, Sur vostre honneur par bourgs, ville et champestre. Marchez avant, etc. Les v premières lignes.

Fin.





La Boutique des usuriers, avec le recouvrement et abondance des vins, composé par M. Claude Mermet, notaire ducal de Sainct-Rambert, en Savoye<sup>1</sup>.

> A Lyon, imprimé par Jean Pichard. 1574. In-8.

Complainte de l'auteur, ayant demeuré cinq jours à Lyon pour faire imprimer cecy, sur ce que le dict Lyon a avallé tout son argent en un petit morceau, dressée à un gentilhomme de Savoye.

onsieur, si j'ay ouzé prendre l'audace Vous advertir comme tout mon cas passe, Ç'a esté pour humblement vous induyre Me conseiller comme j'en doibs conduire.

Premièrement, le jour de samedy En ce Lyon j'arrivis à midy,

1. Malgré l'appellation de Savoye, qui ne trompoit personne alors, mais qui tromperoit aujourd'hui, Claude

Et m'en allys, pour bien mon cas comprendre, Droict au logis de sainct Claude descendre, Où mon cheval cinq jours m'a attendu, Et chaque jour dix sols m'a despendu, Et de ce pas, pour moins frayer, exprès M'allis loger en un lieu tout auprès, En m'acostant là d'une tavernière Oui m'a traitté d'assez bonne manière. Mais, quoy que soit, pour la cherté des vivres, J'ay despendu en ce logis trois livres, Dont mon argent a eu telle secousse, Qu'ay, maugré moy, veu le fond de ma bource. Or je ne sçay si je doibs entreprendre Soudainement mon joly cheval vendre: Si je le vends, quel pris que l'on m'en donne, Sans lance, à pied, m'en iray en personne; Si ne le vends, du despit qu'il aura, Quand le deffault de mon argent sçaura,

Mermet est bel et bien François; Sainct-Rambert est à six lieues et demie de Belley (Ain), alors dans le pays de Valromey, en Bresse. L'on peut voir sur lui Du Verdier, éd. Rigoley de Juvigny, III, 352, et Goujet, Bibliothèque françoise, VII, 393, et XII, 359. L'on connoît surtout de lui Le Temps passé, dont les deux éditions, de 1585 et de 1601, sont rares; Du Verdier en indique un autre recueil comme imprimé à Lyon, chez Léonard Odet, en 1583, où l'on trouve l'indication des titres de quelques unes des pièces qui figurent dans Le Temps passé, et aussi l'indication de quelques autres, parmi lesquelles Du Verdier catalogue la Boutique des usuriers, qui doitêtre notre pièce. Mais nous n'avons pas été plus heurenx que ceux qui nous ont précédé, et nous n'avons pas retrouvé ce recueil de 1583.

Pour l'amitié qu'il me porte notoire Je doubte qu'il me mette en assessoire 1; Car je sçay bien qu'il en enragera, De sorte que tout vif se mangera. Dites-moy donc, sans plus me faire attendre, Par lequel bout je doyve mon cas prendre.

## Au Lecteur.

e persuadant que tu prendras volontiers le loysir, aux heures de ta commodité, entendre et sçavoir comme toutes manières de gens se gouvernent, et les moyens par lesquels plusieurs deviennent riches en peu d'années

lesquels plusieurs deviennent riches en peu d'années et les autres pauvres en peu de jours, j'ay esté d'advis te communiquer un petit discours, en deux parties, dont la première traitte de la cherté des blez, et l'autre de la cherté des vins qu'avons soufferte les années prochainement passées, n'estant aultre, quant au blé, que l'excessive avarice et cupidité de gain deshonneste de plusieurs lourdautz, pecunieux, sans raison, vertu, science ny conscience; lesquels, après s'estre enrichis au detriment et perte de plusieurs soubmis en leurs fillèz par prest d'argent et usures

1. L'officier de robe longue qui, dans un présidial ou un bailliage, étoit adjoint au juge principal pour juger conjointement avec lui et présider en son absence, se nommoit assesseur. Cotgrave nomme son office assessoriat.

couvertes, ont descouvert un secret, tel qu'ayans leurs bources bien fournyes, ont achepté chacun particulièrement parmy les grenettes et marchez, au temps d'après moyssons, une très grande quantité de blé (oultre les provisions de leurs mesnages), lequel ils ont secrètement resserré dans leurs greniers, sans qu'aucun en prit soupçon; tondans en ce l'herbe soubs les piedz des pauvres artizans qui n'ont que du jour la journée. Mais, n'ayant place aux marchez que pour les gros, qui sont tousjours preferez aux petits en toutes choses, les pauvres gens ont esté contraincts attendre que le prix du blé se rabaissast; cependant leurs bources se sont vuydées et le blé fort enchery, tellement qu'ils n'ont point peu avoir des grains sinon à la misericorde de ces escumeurs de grenettes, lesquels, par ce moyen, ont beu le sang des pauvres, les faisans travailler pour un rien, leur vendans le blé ce qu'ils ont voulu, estant encores de ce faire requis à belles mains joinctes, dont s'est ensuyvie une fort extrême famine, avec le trespas de plusieurs pauvres par faulte d'estre secouruz du blé detenu et resserré par ceux qui tousjours attendoyent la cherté d'iceluy pour le mieux vendre. Je ne m'esbay donc pas si telle manière de marchans se font tantost riches, pour ce que c'est une marchandise de laquelle fault avoir, quoy qu'elle coste; pour à quoy remedier, j'espère que les gouverneurs et magistrats des provinces y mettront tel ordre, que, avec l'aide de Dieu, entrerons en aussi bonnes et fertilles années que noz predecesseurs les ontjadis passées, au temps que chacun s'accordoit et rangeoit à l'obeissance de ses superieurs, comme Dieu le commande. Tu pourras donc voir cy-après, si tel est ton plaisir, la Boutique des usuriers et l'abuz qui s'en peult suyvre, selon la notice que j'en peux avoir, n'ayant entrepris en escrire pour autre fin que pour supplier un chacun d'avoir en horreur et detestation la marchandise de la dicte boutique, te requerant, si j'ay obmis quelque chose ou qu'il se treuve faulte en mes escrits, pardonner à la basse capacité de mon petit esprit, lequel ne feroit auculne faulte, s'il avoit si bien la puissance que la volonté, te présenter choses si plaisantes et bien faictes qu'il n'y auroit rien à redire.

Songe auquel Avarice se presente à un lordaut, paresseux, sans mestier, n'ayant moyen de gaigner aucune chose de son industrie, et luy monstre les chemins par où faut passer pour estre tantot riche.

aulce Avarice une fois abuser
Cherchoit quelqu'un, le voulant abuser
Aux biens mondains, pour luy donnner plaiS'en alla droict regarder et choysir [sir,

Un maistre fol, qui dormoit sur sa couche, Et puis lu'y dict en parolle farouche: « Reveille-toy, n'est-ce pas trop dormy? Si maintenant fust venu l'ennemy Si tost que moy, il t'eust bien peu tuer; Je te veux donc un peu esvertuer; Si tu me crois, voulant suyvre ma trace Je te feray le premier de ta race.

Çà, pense un peu comme pourras venir En grand honneur et grandz bien parvenir: Laisses moy là un tas de jeunes veaux Qui à vertu amusent leurs cerveaux, En aprenant sçavoir de saincte lettre, Leurs jeunes ans et leurs biens veulent mettre; Puis à la fin cognoissans la vertu, Rend chacun d'eux pauvre et devestu, D'or et d'argent luy prohibant l'usage, Pour avoir bruiet d'un philosophe ou sage, Et, nonobstant leur grand philosophie, Par force aux dents souvant font l'alquemie 1. Je te veux donc apprendre une lecon Comme pourras eueillir telle movsson, Qu'avant que soit quatorze ans, il me semble Oue tu verras tant de richesse ensemble Que tu n'auras de compter [le] loysir Tes grands tresors, et ne prendras plaisir Qu'à mespriser autruy par vaine gloire, Faire grand chère et du meilleur vin boire. Premièrement te faut considerer,

Maistre Aliborum (I, 39) faisoit la même chose :
 Mais moy sans feu aux dentz faiz l'arquemie.

La ballade des Escoutans, dans les Repeues franches, offre le même détail:

Mais font du leur si grant destruction Qu'ilz en entrent en la subjection De faire aux dens l'arquemie sans faillir. (Ed. Prompsault, p. 267.)

Si grand thresor veut tantost attirer, Que nul ne peut perdre noix ou chataigne, Qu'un autre, hardi preneur, tost ne la gaigne. Regarde adone quand quelque laboureur A toy viendra, te faisant grand honneur Disant ainsi : « Me pourriez-vous prester Un peu d'argent? autrement arrester L'on me fera maintenant en prison; Si à mon mal vous donniez guerison En me prestant ce qui m'est necessaire, J'irois trouver quant et quant un notaire Qui me feroit une obligation De corps et bien avecques caution, Où l'on mettroit la moytié d'avantage Que payerois, avec un gros fromage Qu'apporterois, dont vous serois tenu Quand le mien terme un jour seroit venu. » Mais scais-tu quoy luy repondras en somme: « Penserois-tu cela de moy, bon homme, Que je vouluz, pour mon argent attendre, Un seul denier sur toy d'usure prendre? Nenni, nenni; mais regarde et advise, Si veux d'argent, sur quelque marchandise T'en presteray, car tels prests sont honnestes, Sur de la toyle, ou bien sur des chenettes<sup>1</sup>, Et, si tu veux bien faire une entreprinse, T'avanceray de l'argent sur ta prinse, Sur ton froment, ton orge ou ton avoyne; Par ce moyen je t'ousteray de peine. »

<sup>1.</sup> Pièces de toile d'une espèce particulière.

Veux-tu scavoir que tu luy presteras? Troys florins seuls, dont plaisir luy feras. Et dans trois mois sçais-tu qu'il t'en donra? Une clienette en fil t'apportera, Vallant toujours, courant quelconque orage, Quatre florins et souvent davantage. Sur toile aussi des florins donras eing, Et en auras des aulnes vingt et cinq, Qui vauldront bien six florins en tout temps. Tout dans troys mois, cela tu peux entendre, Et quatre fois l'an proffit pourras prendre. Encores plus, si prens affaire à gens Qu'en l'art marchant soyent un peu negligens, Leur presteras de l'argent sur leur prise Que, nonobstant brouillaz, tempeste ou bize, Ils payeront, et sçais-tu bien comment? Sur un bichet de bon et beau froument Deux florins seulz tu leur avanceras, Et dans trois mois le bichet recevras Quand ils auront recueilly leur moisson, Et porteront le bled dans ta maison. Lors tu diras : « Ay-je bonne mesure? Est-il bien nect, y a-il point d'ordure? » En maniant ton bled avec les mains Vallant toujours quatre florins au moings, Diras ainsi: « Mon amy, scais-tu quoy? Si tu as poinct plus affaire de moy, Ne soys honteux; viens moy trouver tout droit;

<sup>1.</sup> Mesure qui, selon Cotgrave, pesoit dans le Lyonnois 70 livres, ailfeurs 55, et, quand elle s'appliquoit à des châtaignes, 36 fivres seulement.

Asseure-toy que, puis qu'il me fauldroit Par faulte aller emprunter de l'argent, Me treuverois pour toy fort diligent, Et, si tu as besoing d'aucune chose Qu'en ma maison dans les murs soit enclose, Foy de marchant, voire sans point de faulte, Ne t'en lairray avoir aucune faulte. A Dieu te dis jusqu'à l'autre voyage, Te merciant de bon cœur ton fromage. » Sur de l'avoyne ainsi tu presteras, Sur l'orge aussi telle usure feras, Laquelle usure au pauvre portant perte Tiendras tousjours caché soubs la couverte. Si est-ce qu'il vauldroit tousjours autant Qu'on te payast en argent tout contant. Autant vaillent comme les marchandises, Dont finement ton usure deguises: Car de plus grand larcin tu n'userois, Quand argent sec leur valleur recevrois. Par ainsi done, quel fard que tu y boutes, Le pain moillé doibt tousjours valloir souppes; Si tu n'entens ceste belle raison, Bien entendras aultre comparaison, Encor qu'on ayt bien affaire à jouyr : Du mauvais sourd quand il ne veut ouyr. Je dis done, moy, qu'un chappeau poinctu beau Vault bien tousjours un beau poinctu chappeau Et un chappeau large, sans grand tenant, De la façon qu'on porte maintenant, Presque forgé sur la mode d'un plat, Est appellé par tout un chappeau plat. Je sçav encore une bonne practique P. F. H. 12

Pour achever de fournir ta boutique. Fay du badin, du fol ou bien de l'yvre, Qui ne scait comme en ce monde fault vivre, Contrefaisant un peu l'asne qui raille, Faisant souvent à Dieu barbe de paille, Pour à tes lacz les pauvres gens surprendre, Qu'à ton secours courans se viendront rendre. Laissez-moy là ces consciencieux Qu'à manyer l'argent sont si honteux Qu'on n'oseroit, creignant les faire braire, Un denier seul de leur bource distraire. Boutez à part ceste grand preud'hommie, Et laisse un peu la raison endormie; Cinq ou six ans à Dieu le doz tournant, Tu deviendras plus tost riche en dormant Que trop veillant tel juste qui tant raille, N'ayant jamais dans sa bource une maille. Mais sçais-tu pas? quoy que je te racomte, Pour mieulx venir au comble de ton compte, Meine tes faicts si très acortement Que chacun ait de toy le jugement, Par un faulx rys et parler bien affable. D'un homme sainct, courtois et charitable. Voylà comment, fort te justifiant, Peulx attraper l'homme se confiant Par ton moyen voir la fin de ses debtes; Mais, cependant que de l'argent luy prestes Par indecens et cautelleux movens, Tu lny faicts voir la fin de tous ses biens, Et, quand il a sa chevance vendu, Tu as gaigné tout ce qu'il a perdu. Après celuy, un aultre seduiras,

Un aultre encor, si tu peux, tromperas. Brief, tous ceux-là qu'à toy se froteront Nudz et frustrez de leurs biens s'en iront; Et, si queleun y trouvoit à redire, Dis-luy tout court, te prenant à sourire, En le mordant : «Scais-tu pas qui ne robbe Au temps present que jamais ne faict robbe? » Ainsi faisant tousjours ta cause bonne Par ta richesse, en t'estimant preud'homme, Grands et petits te feront reverence Pour les escus qu'auras en abondance. Entens encor tous les derniers supplices Pour accomplir du tout tes malefices : Quand tu verras les gens destituez De tous leurs biens, estans constituez En un estat si pauvre et pitovable Que peu s'en fault qu'un vent ne les accable, Par les larcins que toy et tes complices Aurez sur eulx faicts par voz avarices. Ne vueilles plus rien prester à personne, Creignant de perdre entierement ta somme; Par l'indigence estant parmy le monde Trouveras donc pratieque plus profonde. Dans un marché iras à la Grenette 4, Feignant mener quelque traffic honneste, Scauras-tu pas fort bien jouer ton roolle, Du marmiteux faisant, serrant l'espaule, En marchandant froument, segle et avoyne,

<sup>1.</sup> La Grenette est encore aujourd'hui une des grandes rues marchandes de Lyon; elle va de la place des Cordeliers aux rues de la Plume et de l'Aumône.

Feignant avoir pour ta vie grand peine, Disant : « Amy, que vendez la bichette De ceste seigle? Est-elle belle et nette? » Et, s'il te dict : « Je la vends dix sols, sire », Tu luy diras: « Cela je ne desire Que m'appelliez me faisant tel honneur; Seriez-vous point quelque maistre donneur De brocardeaux au pauvre et indigent Qui n'a moyen d'avoir qu'un peu d'argent, Dont luy fauldra mettre en bled le toutage i, Pour, ce cher an, en nourrir son mesnage. Vous voyez bien que je suis à bissac! Hé! depechez! lyez un peu ce sac, Et l'apportez au logis promptement; Là, si je puys, en aurez payement. » Toujours faisant ainsi ta chattemitte, A chaque coing personne interposite Pour toy sera se mettant en grand peine. En quinze jours, ou en une sepmaine, En eing ou six marchez à l'environ, Amasseras bien peult estre environ A cent escus de bled ou à deux cents, En tondant l'herbe aux pieds des innocens, Pour en avoir, si peux, trois fois autant, Non à credit, mais à d'argent contant. Mais fais que soit un peu après la prise Que d'amasser bled feras l'entreprise, En le gardant tel qu'il est, quoy qu'il coste, A tout le moins jusqu'à la Pentecoste.

<sup>1.</sup> La totalité.

Puis tu verras dans les mesmes Grenettes, Où tu auras faiet si belles emploietes, Une meschante sorcière à maigre mine Qu'appellée est des pauvres la Famine, Qui s'en viendra devers toy s'adresser, Et tu sauras fort bien la caresser Pour les thresors qu'elle t'apportera; Mais d'avec toy point ne deslogera Sans plusieurs gens tuer et assommer De son faulx dard oingt d'un venin amer, En ta presence, et luy laisseras faire En te baignant vovant un tel misère; Mais, pour le grand et excessif hommage Que luy feras, ne fera poinct dommage A ta maison: eroy done asseurement Que, quand viendra le jour du jugement, Oneques sur toy ne vis un tel deluge. Bu tout fauldra rendre compte au grand juge. »

Response du lourdaut se reveillant au sortir de son songe du lict, sur lequel il estoit en plein jour endormy.



ame Avarice, grand merey
De vostre beau conseil tant gent;
Du compte rendre n'ay soucy,
Car le terme vault bien l'argent:

J'ay esté si très indigent Depuis le temps que suis en estre Que paresseux ou negligent A vostre leçon ne veulx estre.

## L'Aucteur.

e pense bien, je doubte qu'il y aura tousjours quelcun qui vouldra brocarder et contreroller ceste mienne entreprinse, disant que je parle d'affection contre les

usuriers, pource que je n'ay de quoy ny le moyen pour exercer ce venerable mestier, d'autant qu'il n'est pas permis d'estre larron à qui veult. N'ayant donc le pouvoir ny le vouloir de l'estre, l'on ne m'en sauroit faire dire aucun bien, et, ne me voulant de tant avantager que d'entreprendre escrire au gré d'un chascun, j'en laisse le jugement à ceux que le faict ne touche en rien, mettant pour fin cy-après un petit huictain pour entierement desgouter les lecteurs de toute marchandise et traffic usuraire:

Amis, qu'aurez leu dans ce livre, Ne trouvez rien bon en l'usure; Ayez aultre moyen de vivre, Pour les allimens de nature, Recherchans vostre nourriture En un art licite et honneste, Evitans la faulce mesure De l'usure comme la peste <sup>1</sup>.

1. Mermet a peut-être eu affaire aux usuriers, car il revient bien souvent là-dessus. Ainsi, dans son *Temps passé* (édit. de 1601, p. 79-83), nous trouvons:

La complainte de l'usurier Insatiable et roturier, Qui sera condamné à rendre Ce que trop il a osé prendre. La seconde partie du present Traité, discourant de la cherté et dissette des vins de l'année passée, avec le recouvrement d'iceux en l'année presente, pour donner passetemps et recreation en recompense de la première partie, assez mal plaisante pource qu'elle traicte des objects de la faulte du pain.

La Metamorphose du verre mué en bassin et du bassin remué en verre <sup>1</sup>.



`année passée, espouvantable chose Nous apparut, par la metamorphose Du verre beau, cler et resplandissant, Mué en bassin de cuyvre mal plaisant,

Et par les vins, desquels bevions l'elitte, Muez en vins à quantité petite.

1. Dans l'édition du Temps passé, de Claude Mermet, donnée en 1601, à Lyon, par les héritiers de Benoît Rigaud (je n'ai pas sous les yeux celle de 1585), l'on trouve. p. 26-28, cette pièce, sous le titre de la Métamorphose du verre au bassin de l'année mil cinq cens septante-trois. Les variantes y sont assez nombreuses; mais, comme elles ont été écrites par l'auteur pour entrelacer régulièrement les rimes masculines et féminines, ce qu'on observoit moins en 1573, il seroit difficile de donner les variantes, pour lesquelles nous renverrons à l'édition indiquée.

Et, que pis est, par force, et non par droict, Les bons beveurs furent en maint endroict Si estonnez et hors de leur memoire Qu'il leur falloit de l'eau pure pour boyre, De ce faisans escolle costumière En delaissans ceste liqueur première, Qui tels gallans doulcement allectoit Quand chacun d'eulx du matin s'arrestoit Au meilleur vin et proche ostellerie; En change donc n'a rien que tromperie. O Dieu Bachus, où estois-tu perdu? Estois-tu mort, avant l'esprit rendu, Laissant ainsi ta troupe dessaisie De si bons vins muscats et marvovsie. Dont tes suppots soulovent prendre l'audace Bovre à grands traicts frais à ta bonne grace? Ou si estois peult estre detenu En quelque coing, où te fust advenu Pour les excès qu'as faicts en abondance Quelque fort grand remort de conscience? J'en doubterois, causant la mesprisance Dont tu usois, t'estant ramply la pance Des vins plus chers que tu scavois à vendre, Lesquels laissons le plus souvent respendre, Au temps passé quand tu prenois plaisir De boire trop contentant ton desir. Nous avons bien du depuis recogneu Qu'oultre mesure nous avions souvent beu, Par le tourment d'un si cruel inceste Du vin perdu qu'eusmes telle disette Que par deffault de l'enfant du raisin Fusmes contraincts de jouer du bassin.

Mais maintenant la chance renversée,
Non pas en mal, mais en bien avancée,
Nous faiet paroir par le vouloir divin
Qu'au lieu de l'eau boirons à force vin.
Car, tout ainsi qu'en ceste vie humaine
Voyons souvent venir après grand peine
Un grand soulas, seroit bien convenable
Que de liqueur vineuse et aymable
Nostre appetit, le voulans moderer,
Après grand soif puissions desalterer 1.

Ilelas! helas! o Bachus mon amy,
Cependant que tu estois endormy,
Trois tes suppots, dont il est grand dommage,
Ont de malheur passé le grand passage,
Un Paye-Tout, un Bon-Compte, un Credit,
Que l'aspre mort aux tavernes perdit,
En les blessant par manières estranges,
Auparavant les plus proches vendanges;
Dont j'ay grand peur que tu ne treuves poinct
Gens si expers pour cognoistre le poinct
Et goust des vins en Savoye ou en France,
Que si bien qu'eulx te facent reverence;
Mais toutesfois, puis que c'est une chose
Que plusieurs ont dedans leur goust inclose,

1. Dans ce passage la pièce du volume a ces deux vers :

Que de vin doux, friand et amoureux, Je dis du vin qui fait lever l'oreille,

bons à rapprocher d'un passage du sermon du Cordelier aux soldats. (Variétés historiques et littéraires, II, p. 336, et la note.)

## 186 LA BOUTIQUE DES USURIERS.

Tu es certain que treuveras assez D'habiles gens pour faire grands excez, Non bevans d'eau près de quelque citerne, Mais du bon vin au fond d'une taverne; Qui souffriront de grand benivollence Avecque toy prendre leur accointance Pour te servir, cherir et honnorer, Pourveu que tu leur veuilles collorer Le bout des joues, aussi le bout du né, De couleur rouge, estant tout boutonné De beaux saphirs, rubys et dyamans, Desquels ils sont sur toute perle amans, Et te suyvront de grand affection En leur donnant telle provision. A force vin et à force salleures, Les trouveras tous prets, à toutes heures Oue les vouldras aller ou mander querre, Faire carus 1 jusques au fond du verre, Laissans jouër la farce de douleurs Du bassinet à ces fols basteleurs.

1. Abréviation de la forme faire carousse.



Bigorne qui mange tous les hommes qui font le commandement de leurs femmes 1.

Cy commence Bigorne qui mange tous les hommes qui font le commandement de leurs femmes entierement.

## BIGORNE.

igorne suis en Bigornoys,
Qui ne mange figues ne noys,
Car ce n'est mye mon usage.
Bons hommes qui font le comDe leurs femmes entierement [mant
Sont si bons pour moy que c'est rage:
Je les mange de grant courage;

1. L'original de cette pièce, peut-être unique, est un petit in-4° goth. de 4 ff., sans indication de lieu et sans date. Un fac-simile en a été imprimé en mars 1840 par Crapelet pour la collection in-16 de M. Silvestre, dont il forme la 9° livraison. Au recto et au verso du titre se

C'est ung bon mès. Pour abreger, Bons hommes sont bons à manger.

## LE BON HOMME.

Très doulx seigneur, vostre mercy!
Sachez que venu suis icy
Vous requerir misericorde.
J'ay une dyablesse de femme
Qui me tence, bat et diffame,
Ne jamais à moy ne s'accorde,
Mais, comme lyé de sa corde,
Fait de moy tout à son plaisir.
Bons homs vit à grant desplaisir.

## BIGORNE.

Attens ung peu, beau damoyseau; Laisse m'avaller ce morceau, Qui est très bon, je t'en asseure, Et puis à toy je parleray, Et voulentiers t'escouteray. Tu es venu à la droicte heure. Homme qui plaint et si fort pleure, Comme tu fais, n'est pas joyeux. Trop pleurer fait grant mal aux yeux.

trouve une gravure représentant un homme agenouillé devant Bigorne, qui en dévore un autre. Bigorne a une tête d'homme, le dos squammeux, le ventre quadrillé de lozanges, les pattes de devant garnies de griffes et celles de derrière palmées. Nous renvoyons à la fin de la pièce quelques remarques qui sont trop longues pour pouvoir trouver place dans une note.

## LE BON HOMME.

Bien doy gemir et souspirer, Car je ne sauroye empirer De femme au demourant du monde. Se je dis : Nuf, elle dit : Naf; Se je dis : Buf, elle dit : Baf. Toute malice en elle abonde; Ell[e] est en tout mal si parfonde Que jour et nuyt ne fait que braire. Bon homme n'a rien plus contraire.

#### BIGORNE.

Tu es une sotte personne
Se croys que ta femme soit bonne:
Toutes sont faictes d'une masse,
Et, pource qu'elles sont si malles,
Plus jangleresses que sigalles,
Font mourir de fain Chicheface.
Leur voulenté fault que je face;
L'omme n'y peult contrarier.
Bon homme ne peult varier.

## LE BON HOMME.

Bien y a pis, pour vous le dire.
Mais quoy? on ne s'en doit pas rire,
Car le fait est trop molostru.
Ell[e] en a juré saint Martin
Que, devant que soit le matin,
Elle me mangera tout cru.
En son jardin ne suis pas cru.

J'ayme mieulx que vous me mangez, Afin que d'elle me vengez.

## BIGORNE.

Se je suis gras, n'est pas merveille; Bons hommes m'essourdent l'oreille Pour estre devorez de moy; Ilz viennent à moy à milliers, Aussi grans comme de pilliers; Par quoy je n'en ay point d'esmoy Que je n'en trouve prou sans toy. Attens jusqu'à une aultre foys: C'est la grace que je te foys.

## LE BON HOMME.

Helas! pour Dieu, n'attendez plus. Par ma foy, il en ets conclus; Mieux vault mourir que tant languir. Despeschez-moy, je vous en prie. Après moy vient grant compaignie De bons hommes pour vous nourrir. Vueillez-moy donc faire mourir Premier qu'ilz soyent en presence. Bons homs prent tout en pacience.

## BIGORNE.

Puis qu'en as si grant voulenté, Et qu'à moy t'es tant presenté, Je te vueil premier despecher; Mais, quant en ma gorge seras, D'une chose te garderas: C'est de peter ou de vesser. Il ne te fault point deschausser Ne despoiller : c'est ma nature. Bons hommes font ma nourriture.»

Cy finissent les Ditz de Bigorne, la très grace beste, laquelle ne mange seullement que les hommes qui font entierement le commandement de leurs femmes.

# Note sur Bigorne et sur Chicheface.

côté de Bigorne, qui, comme on a vu, est le monstre qui devore les bons maris, il y avoit aussi Chicheface, qui deprobable que l'éditeur de la pièce que nous venons de réimprimer lui avoit donné pour pendant une plaquette maintenant inconnue sur Chicheface: car on a si rarement parlé de l'un sans parler de l'autre, que nous sommes forcé de les réunir dans cette note mise à la suite d'une pièce consacrée surtout à l'un des deux.

Ils ne sont même pas particuliers à la France, car l'on connoît sur ce sujet une ancienne pièce angloise due à la plume de John Lydgate, l'élève et l'ami de Chaucer. Peut-être même n'a-t-elle été

écrite par lui qu'à la suite de la mention de Chicheface faite par Chaucer dans ses contes de Canterbury. Dans l'Envoy qui termine le conte du clerc d'Oxford, c'est-à-dire l'histoire de Griselidis, l'une des strophes est celle-ci: « O nobles femmes, pleines « de grande prudence, - Ne laissez pas l'humilité « enchaîner vos langues; — Ne laissez pas de clerc « avoir de cause ni d'occasion — D'écrire de vous « une histoire aussi surprenante — Que celle de la « douceur et de la patience de Griselidis, - De « peur que Chicheface 4 ne vous engloutisse dans « ses entrailles. » (Vers 9059-65.) Le catalogue des œuvres de Lygdate mis par John Stowe à la sin. de l'édition de Chaucer donnée par Th. Speght en 1597 indiquoit déjà que Lygdate avoit traité ce sujet; mais la pièce, conservée dans un manuscrit de la collection Harleienne<sup>2</sup>, ne fut imprimée que par Robert Dodsley dans le dernier volume de sa Collection of old plays; elle a été conservée dans la réimpression de cette collection donnée il y a une vingtaine d'années avec des notes d'Isaac Reed, d'Octavius Gilchrist et de l'éditeur Septimus Prowet<sup>3</sup>, et depuis elle a été encore réimprimée dans les Lygdate's minor poems, publiés par M. James Orchard Halliwell, et que nous regrettons de ne

<sup>1.</sup> La leçon des manuscrits varie entre Chechiface et Chichirache; c'est ce qui fait que Tyrwhit a donné comme origine vacca parca au lieu de gracilis facies.

<sup>2.</sup> Cf. Harleian manuscripts, H, p. 582, no 2251, art. 126, folio 207 b.

<sup>3.</sup> London, 80, XII, 1827, p. 301-4.

pas avoir eus à notre disposition, car ils nous eussent peut-être donné de précieuses indications. Quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il n'est pas sans intérêt de donner ici une traduction de cette pièce, composée de dix-huit strophes de sept vers. Cette poésie prosaïque, toute chargée de répétitions et d'expressions explétives, paroîtra sans doute bien pâle, mais nous ne la donnons que pour le sujet:

## Chichevache et Bicorne.

Il y aura d'abord une figure en forme de sage poète disant ces trois couplets.

gens prudents, soyez attentifs et souvenez-vous pendant vos vies de cette histoire des maris et de leurs femmes, de leur bon accord, de leurs querclles de leur vie et de leur mort, qui, en dernier lieu, est accordée à ces deux animaux.

Car de sa nature Bycorne ne se nourrit pas d'autre chose que de maris patients, et Chichevache de bonnes femmes, et ces deux bêtes sont l'une grasse et l'autre maigre, parceque l'une se trouve avoir abondance et l'autre disette de ce qui les nourrit.

Ici seront pourtraites deux bêtes, l'une grasse, l'autre maigre.

L'histoire nous a appris autrefois sur Chichevache et sur Bycorne que ees animaux, tous deux redoutés, se nour-rissent, comme vous l'entendrez, d'hommes et de femmes condamnés pour leur souffrance ou leur impatience.

Ici sera pourtraite une grosse bête appelléc Bycorne, du pays de Bycorncys, et elle dira les trois couplets suivants:

Je suis Bycorne de Bycornois, qui suis tout gras et tout rond; par les liens et serments du mariage je suis le mari de Chichevache, qui ne mangera sur la mer et sur la terre que des femmes patientes et débonnaires, qui ne contrarient pas leurs maris.

Mais sa nourriture est bien maigre; elle trouve si peu de femmes humbles! leur langue caquette toujours pour contrecarrer. Pour moi, je maudis ces femmes douces qui ne savent pas, soit à la table, soit au lit, empêcher leurs maris de parler.

Pour moi, ma nourriture et mon plaisir, pour parler simplement et sans varier, sont ces gens qui n'osent pas contrarier leurs femmes, qui ne s'éloignent pas de leurs droits, qui n'ont pas avec elles de débats; mon estomac les engloutira tous.

Ici sera pourtraite une troupe d'hommes venant vers Bycorne, et elle dit ces quatre couptets.

Amis, faites attention, et vous pouvez voir comment Bycorne dévore tous les hommes humbles, et vous et moi; rien ne peut nous en défendre. Malheur donc en tous lieux à ces maris qui laissent leurs femmes être maîtresses de leurs vies.

Cette Bycorne, et c'est la loi, déchirera de ses mâchoires et dévorera celui qui laisse la maîtrise à sa femme; cela nous conduira à un grand malheur, car, pour notre humilité, nous serons tous dévorés par Bycorne.

Nous sommes précisément dans ce eas qu'elles sont nos maîtresses. Nous pouvons bien, hélas! dire et chanter que nous leur avons donné la souveraineté, car nous sommes esclaves et elles sont libres; ainsi Bycorne cette cruelle bête, nous dévorcra jusqu'au dernier.

Mais qui peut être assez le maître pour instruire et châtier sa femme de manière à ce qu'elle ne dise pas un mot et ne désobéisse en aucune façon? Je puis dire d'un pareil homme qu'il est à l'abri de la juridiction de By-corne.

Ici sera dans la gueule de Chicheface une femme dévorée, qui criera à toutes les femmes et dira ce couplet:

O nobles femmes, soyez prudentes et prenez exemple sur moi, ou bien j'ose vous affirmer que vous ne pourrez pas fuir et que vous mourrez. Gardez-vous bien d'être humbles, ou Chichevache ne manquera pas de vous engloutir dans ses entrailles.

Ici sera pourtraite une tongne bête cornue, décharnée et maigre, avec les dents longues et n'ayant rien que la peau et les os.

Mon nom est Chichevache; je suis affamée, maigre, toute décharnée, et j'ai grant honte de faire voir mon corps, tant je souffre de la faim. On ne verra pas sur moi de graisse, parce que je ne trouve pas de nourriture. C'est pour cela que je n'ai que la peau et les os.

Car je me nourris de femmes qui sont douces et semblables à Griselde en patience, ou en ayant plus encore pour augmenter leur bonté. Mais je puis aller et chercher longtemps avant de pouvoir trouver un bon repas pour rompre mon jeûne un matin.

Je crois que maintenant l'année des femmes patientes est rare. Celui qui les attaque de parole doit se bien armer contre de tels assauts, car il y a plus de trente mois de mai que j'ai cherché de terre en terre, et je n'ai pas encore trouvé une seule Griselde.

Je n'en ai trouvé qu'une seule dans toute ma vie, et

encore elle étoit morte depuis de longues années. Je ne comrai plus après ma pâture pour me soutenir par des aliments, car les femmes ont tant de prudence qu'elles ne seront plus jamais patientes.

Ici sera pourtrait, après Chichevache, un vicillard avec un bâton sur son dos, et menaçant la bête pour avoir dévoré sa femme.

Ma femme, hélas! est dévorée! Elle étoit si patiente et si paisible; elle ne m'a jamais rien dit, et cette bête horrible vient de la tuer. Aussi, comme il est impossible de trouver une femme pareille, je vivrai seul toute ma vie.

Car maintenant les femmes vraiment prudentes se sont entendues et sont convenues d'exiler à tout jamais patience et de s'arranger pour que Chichevache n'en trouve plus aucune à manger.

Maintenant Chichevache peut jeûner longtemps, et à la fin mourra, pour porter la peine de sa cruauté; car les femmes se sont faites assez fortes pour fouler aux pieds l'humilité, et vous serez bien malheureux, vous qui n'aurez pas de patience pour supporter les violences de vos femmes.

Si vous souffrez cela, vous êtes morts, et cette féroce Bycorne vous attend. Vous êtes chacun en grand crainte de vos femmes si vous ne leur dites plus rien, et ainsi vous restez entre la vie et la mort, enchaînés d'une double chaîne.

Cette pièce est, comme on voit, singulière dans sa forme, et l'on ne sait pas trop d'abord à quel usage elle fut destinée. Croire que ces indications: Ici sera pourtrait, portrayed, ne soient destinées qu'à indiquer les miniatures à peindre dans les manuscrits où la pièce seroit transcrite, seroit puéril. En même temps, je ne vois là rien de dramatique, et la pensée d'un acteur qui debiteroit les vers en montrant des tableaux, comme l'annonceur dans les foires, me paroît inadmissible. Ce qui me paroîtroit plus acceptable seroit de penser que ces strophes ont été écrites avec la destination d'être mises comme inscriptions sur des cartels ou des banderoles pour une tapisserie ou une peinture sur mur.

En France nous trouvons plus souvent Chicheface que Bigorne. Ainsi M. Jubinal, dans ses mystères inédits, I,390-1, a publié un poème satirique de Chincheface, composé seulement de 168 vers et transcrit au XIVe siècle dans le manuscrit du roi 7218, f° 223. C'étoit la meilleure explication qu'il pût donner d'un passage du mystère de sainte Geneviève (ibidem, p. 248) où un bourgeois répond à la jeune sainte, qui lui prêche le pardon:

Gardez-vons de la Chicheface: El vous mordra, s'el vous rencontre; Par tous les sains de cy encontre Vous n'amendez point sa besongne.

Matheolus (N iii. v°) l'emploie en manière de comparaison :

Je suis comme une Chicheface

Et Gratien Dupont la met dans son enumération des livres hostiles aux femmes :

Semblablement les dictz de Chicheface Qui maint vouloir d'aimer femmes efface. Mais elle devoit avoir toutes les consécrations. Dans ses recherches dans les documents des Archives pour arriver à dresser la carte archéologique de Paris, M. Berty indiquoit tout récemment Chicheface comme un des sujets d'enseigne qu'il a rencontrés dans les documents<sup>4</sup>. Bien plus, il s'en est conservé dans un château perdu dans une vallée de l'Auvergne une représentation murale accompagnée de vers. C'est M. Georges de Soultrait qui en a révélé l'existence dans le Bulletin d'Antiquités monumentales de M. de Caumont<sup>2</sup>, et nous ne pouvons mieux faire que de réunir à notre pièce imprimée cette autre pièce peinte sur un mur<sup>3</sup>, d'autant plus que cette dernière

<sup>1.</sup> Les Enscignes de Paris, Revue archéologique, Paris, Leleux, in-8, XIIe année, 1855, p. 9.

<sup>2.</sup> In-8, année 1849, p. 404-7. Il y en a un tirage à part, in-8 de 11 pages, dont il a été rendu compte dans le *Journal de l'Amateur de livres*, année 1850, numéro de mars et avril, p. 106-8.

<sup>3.</sup> Il y avoit autrefois sur le mur méridional de Saint-Martial, à Limoges, un bas-relief représentant un animal connu sous le nom de la Chiche. Je crois que Chicheface a été traitée par la sculpture des églises; mais les descriptions et les explications contradictoires qu'on a données du bas-relief de Limoges, l'inscription qu'on a supposé, peut-être à tort, s'y rattacher, ne permettent pas de le regarder ni comme une représentation certaine ni même comme une représentation de Chicheface. Cf. Allou, Description des monuments des différents âges observés dans le département de la Vienne, 1821, in-4, p. 227-32, et Tripon, Historique monumental du Limousin, 1827, in-4, p. 37-8.

lui est, comme on verra, redevable de pas mal de vers. Nous remarquerons seulement, d'après M. de Soultrait, que le château de Villeneuve, qui se trouve dans la vallée de Lambron, au sud ouest d'Issoire (Puy-de-Dôme', fut rebâti au XVIe siècle par Rigault d'Aureille, conseiller, chambellan et maître d'hôtel de Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François ler, et qui, né en 1445, mourut le 15 septembre 1517. Toute la galerie cintrée qui entoure la cour est encore couverte de peintures, et celles qui nous occupent, et sur lesquelles nous laissons la parole à M. de Soultrait, se trouvent dans la partie droite; les figures y sont de grandeur naturelle, les inscriptions en caractères gothiques noirs avec initiales rouges, et, chose singulière, Bigorne et Chicheface sont immédiatement suivis du portrait de Rigault d'Aureille, représenté en pied et assis:

« Les deux sujets qui viennent ensuite montrent que le maître d'hôtel de François Ier étoit beau« coup moins galant que son royal maître. Le pre« mier de ces sujets représente une bête mons« trueuse, d'une maigreur effroyable, avec le corps « et la tête d'un loup, des sabots de cheval à ses « pieds de derrière et des griffes à ceux de de« vant. Elle tient dans sa gueule, garnie de dents « formidables, une femme en costume bourgeois « du XVIe siècle, dont la partie inférieure a dejà « été dévorée; cette femme se débat et fait tous ses « efforts pour échapper au monstre. On lit à côté,

« sur deux pancartes figurées, l'explication de cette « scène.

## Le dit de la Chicheface.

Moy qu'on appelle Chicheface,
Très maigre de coleur et face
Je suis, et bien en est raison;
Car ne mange en nulle saison
Que femmes qui font le commant
De leurs maris entierement.
Des ans y a plus de deux cens
Que ceste tiens entre mes dens,
Et sy je ne l'oze avaler,
De peur de trop long-temps jeuner;
Car dix mille ans ay esté en voye
Sans avoir jamais trouvé proye.

#### Le dict de la Fame.

Pour avoir faict et acomply Le bon voloir de mon mary, Souffrir me convient grief tourment. Vous qui vivez, au demourant Ne veulez pas comme moy faire, Car enfance me l'a fait faire.

« Un peu plus loin est représentée une énorme « bête, d'une grosseur démesurée, le dos couvert « d'écailles et le ventre lisse, faite à peu près com-« me la Tarasque qui figure à Tarascon le jour « de sainte Marthe; son gros corps est porté sur « de courtes jambes et terminé par une tête hu-« maine dont la bouche monstrueuse engloutit un « homme dont on ne voit plus que les bras. Cette « bête est la Bigorne, dont il est question dans « quelques facéties du moyen âge? Devant et der-« rière elle deux bourgeois sont à genoux et sem-« blent la supplier. Les vers suivants, écrits aussi « sur des pancartes, nous expliquent cette figure.

## Le dit de la Bigorne.

Bigorne suis de Bigornois, Qui ne mange figues ne noiz, Car ce n'est mie mon usaige. Bons hommes qui font le commandement De leurs femmes entierement Sont si bons pour moy que c'est rage; Je les menge de grant corage, Bons hommes sont bons à menger.

Si je suis gras, n'est pas merveille; Bons hommes m'essordent l'oreille, Afin que morir je les face. Je mange d'iceulx à miliers, Gros et grans comme pilliers, Que à moy viennent à ceste place Pour faire ma corpo[r]elle grace. Comme Chicheface ne suys, Qui rien ne met en son partuis.

Or velà jà ung que actend
Que je l'engucule cependant,
Avant que (les) autres soient venus,
Qui desirent par nos efforts
Estre lougez dedans mon corps.
Vestus soient-ilz ou tous nuds,
Les reffuser ne suis tenu;
Mais tout prens et si m'en norris.
Bons hommes ainsi je peris.

## Le dit du Bonhomme.

Très doulx seigneur, à ce mercy, Sapchés que venu suys ycy Vous requerir miscricorde. J'ay une diablesse de femme Qui me tance, bat et diffame, Ne jamais à moy ne s'acorde, Mais, comme lié de sa corde, Fait de moy tout à son plaisir. Bons hommes huy a desplaisir.

Bien dois gemir et souspirer, Car je ne savoye empirer De famme au demourant du monde. Si je dis nuf, elle dit nauf; Si je dis buf, elle dit bauf. Toute malice en elle habonde; Elle est en tout mal si parfonde, Que nuyct et jour ne faict que braire. Bons hommes n'a rien si contraire.

Pour ce vous requiers humblement,
Ostez-moy tost de ce torment;
Car souffrir plus ne le puis pas
Si grant peine et angoisse.
Prenés en moi vostre repas,
Ains que de milliers ung grant tas
De bons hommes vous facent presse.
Un chacun d'iceulx s'adresse
A vous por estre devorez;
Mais tout premier vous me prendrés,
Afin que de ma fenime vous vengés.

Ajoutons qu'il y a aussi en Italie une bête analogue à Bigorne et nommée Biurro, que, dans une note de la réimpression de Silvestre, M. V. Poirier a signalée, d'après les Canti carnacialeschi (Cosmopoli, 1750, in-8, p. 294), comme une bête monstrueuse figurant dans une mascarade florentine du XVIe siècle, avec cette inscription sur la poitrine:

Io son Biurro che mangio coloro Che fanno a modo delle moglie loro.

En Angleterre on connoissoit encore les deux monstres à la fin du XVIe siècle; une courte note de l'Alliance des Arts 1 sur l'origine de Bigorne parle d'une gravure sur bois, d'un travail fort grossier et exécutée sous le règne d'Elisabeth, où se montrent encore les deux bêtes fantastiques, également reconnoissables, l'une à son état de dépérissement piteux, l'autre à son obésité envahissante; seulement Chicheface s'appelle Pinch-Belly, c'est-à-dire Ventre-Creux, et Bigorne, Boyaux-Pleins (Fill-Gutt). Cette gravure sur bois, si curieuse, doit être celle indiquée par M. Wright, dans son annotation de Chaucer, comme faisant partie d'une précieuse collection de canards conservée dans la bibliothèque de la Société des Antiquaires de Londres. Du reste le souvenir en existe toujours en France dans la littérature populaire, et nos paysans du nord achètent encore pour un sou pièce deux placards coloriés de Bigorne et de Chicheface, avec des légendes en vers.

<sup>1.</sup> Suite du Bulletin de l'Alliance des arts, in-8, n° 2, 10 août 1845, p. 80-81.



## La Remembrance de la Mort 1.

# Cy commence la Remembrance de la Mort.

ourir fault; c'est chose commune;
Nul n'y peult [nul] remède mettre;
Mort prend cent personnes comme une.
Qui pour donner ou pour promettre

Il peust autruy pour soy commettre La mort eut de l'argent à grand tas; Mais à sa loy nous fault soubzmettre: Car à tous fault passer le pas.

Nous sommes de terre et de cendre, Creés du lymon et d'ordure, Et pour ce nous faut il descendre A la primitive nature, A vilité et à pourriture, Jeunes, vieulx, maigres et les gras,

1. Cette pièce est un in-4 gothique de 3 ff.; mais l'exemplaire que nous avons eu sous les yeux étoit probablement incomplet du titre. Elle doit être imprimée par Pierre Maréchal et Barnabé Chaussard, car les deux lettres ornées des deux vers qui terminent se retrouvent dans leurs publications.

## LA REMEMBRANCE DE LA MORT. 205

Viande aux vers et nourriture : Car à tous fault passer le pas.

Papes, cardinaulx, archevesques, Vicaires, doyens [et] chanoynes, Patriarches, abbés, evesques, Cordeliers, jacobins et moynes, Procuration ne exoinne Ne leur vauldroit riens en tel cas; Comparoir leur fault en personne: Car à tous fault passer le pas.

Il n'y a empereur ne roy,
Marquis, congnetable ne conte,
Que la mort ne maine avecques soy;
De leur haultesse ne fait compte;
Les mieulx montez souvent desmonte,
Et les fait cheoir au plus bas,
Et n'y regarde honneur ne honte:
Car à tous fault passer le pas.

Grans bourgeois et riches marchans, Qui ont tant de biens ammassez Par villes, cités et par champs, D'acquerre onc ne furent lassez. Las, quant il fault qu'ilz soyent passez Chascun par un si estroit pas, Ilz sont de tous soulas cassez: Car à tous fault passer le pas.

Juges, advocatz, procureurs, Et tous aultres gens de praticque, De vivre vous n'estes pas seurs; Mourir fault, c'est chose publicque; Quant la mort chaseun au cueur picque, De plaidoyer si sont tous las, A la mort n'a nulle replicque: Car à tous fault passer le pas.

Il n'est fisicien ne mire,
Tant saiche les aultres guerir,
Qui à ce myrouer ne se mire,
Et que tous ne faillent mourir;
Car oncques n'y peurent fournir
Galien, non fit Ypocras;
La mort les vint tous deux querir:
Car à tous faut passer le pas.

Tabelions et recepveurs,
Notaires et aussi sergens,
Quatermes et impositeurs,
Qui moult sont toujours diligents
De prendre sur les pouvres gens
Chascun jour par fas et nephas,
Ne seront pas toujours regens:
Car à tous faut passer le pas.

Nobles dames et damoiselles, Qui sont si grandement parées Que leurs testes semblent grans voiles, Tant sont leurs cornes elevées<sup>4</sup>, Helas! tant seront esgarées Quant elles cheoirront en ce pas:

<sup>1.</sup> Ce détail reporteroit la pièce à une époque plus ancienne, car les coiffures encornées remontent à la première moitié du XVe siècle.

Car en cendres seront muées, Puisqu'à tous fault passer le pas.

Marchandes de ville et bourgeoises Qui ont estas de grans manière, Pendant de lectisses i deux toyses, Cointz chapperons, large cornière, Leurs robbes trainnent par derrière, Pougnetz à bombardes au compas, Peu leur vauldra leur serpelière 2: Car à tous fault passer le pas.

Le grand estat que la gent porte De mourir ne la garde point; Ainçoys passe plustost la porte Que tel qui n'a que son pourpoint. Quant [la] Mort de son dard les point, Vestuz vouldroient est[r]e de sacz; Mais chascun n'y regarde point: Car à tous fault passer le pas.

Amour, desduys, soulas, liesse, Courtoisie, honneur et franchise, Beaulté, vaillantise, liesse, prouesse, Contre la Mort riens je ne prise; Car elle deffit par mesprise D'entre David et Jonatas

<sup>1.</sup> Letices, fourrures.

<sup>2.</sup> Comme les mots ne restent pas toujours à la même place, mais montent ou descendent, celui-ci, qui s'est conservé dans la campagne sous la forme serpillière, ne signifie plus qu'une blouse commune.

L'amour qui entre eulx fut esprise 4 : Car à tous fault passer le pas.

Ne nous chaille de cette vie Qui n'est fort q'ung petit moment<sup>2</sup>; Ce n'est que tout mal et envie, Peine, douleur, travail et tourment; Elle passe si très briefvement Que ce n'est q'ung petit trespas; Pensons que l'ame aye saulvement: Car à tous fault passer le pas.

Qui plus [est] en ce monde icy, Et plus de pechez il acroit, Ce n'est que tout mal et soussy, Je ne voy rien qui aille à droit: Loyaulté dort, Force est droit, Raison, chascun ne la fait pas; Tout le monde goute ne voit: Car à tous fault passer le pas.

Amys, pour la vie active Qui tant est povre et miserable, Ne perdons la contemplative, Qui à tous temps est pardurable; Car, si à Dieu n'est agreable, Nous povons bien crier: Helas! Damnez serons, ce n'est pas fable:

<sup>1.</sup> Jonathan, fils de Saül et très affectionné à David, périt dans la bataille contre les Philistins à la suite de laquelle Saül se tua. Cf. le premier livre de Samuel, vers la fin.

<sup>2.</sup> Imp.: mouvement.

Car à tous fault passer le pas.

Mettons peine de vivre avecques Dieu; Que l'ame aye de chair victoire, Tant qu'abiter puissions au lieu Où a pardurable memoire, Joye sans fin, c'est chose certaine, Lassus 1, avecques Messias, De paradis en la grant gloire; Deo dicamus gratias.

Amen.

Mourir convient; Souvent advient; Peu en souvient.

Priez Dieu par devotion Qui ce cayer imprimé a Que Jesus lui fasse pardon, En disant: Ave Maria.

Finis.

Bien doit avoir le cueur doulant, Qui doit mourir et ne scet quant<sup>2</sup>.

1. Là sus, là hault.

2. Ces deux vers sont imprimés sur le dernier verso, en quatre lignes de grosses lettres, les mêmes que celles employées dans leurs titres par Pierre Maréchal et Barnabé Chaussard.



# Le Blason des barbes de maintenant, chose très joyeuse et recreative 1.

Amy lecteur, je ne veux attenter Que ce blason vienne offenser tes yeulx; Je ne l'ay faict pour mal te contenter, Mais seulement pour passe-temps joyeulx.

## Au Lecteur.

my lecteur, il n'y a personne, comme je croy, d'entre nous Françoys, qui n'ayt peu apprendre de ses ancestres ceste vertueuse response et vrayement digne d'un prince roy al de France, François, Monsieur de Bourbon, seigneur d'Anguyen, faicte à Alphons[e], marquis du Guast, general du

1. Il a existé an moins trois éditions de cette pièce. L'une est indiquée dans la préface au lecteur, et comme une chose assez ancienne; peut-être ne seroit-il pas inexact de la rapporter à l'époque où François ler, blessé dans une fête, se coupa les cheveux et laissa pousser sa barbe pour cacher une cicatrice. On ne parolt pas l'avoir retrouvée. — La seconde, au moins de celles signalées, est indiquée comme Imprimée à Paris, suyvant la coppie imprimée, avec permission. Elle offre une préface et à la fin deux sonnets qui ne se trou-

camp imperial soubz Charles-le-Quint. Celuy-cy, d'une outreeuydance fondée sur quelques attraietz et bons visaiges, de fortuit entendant que Monsieur d'Anguyen, general de l'armée françoyse, lui venoit au devant à Cerizoles, deliberé de le combattre, luy manda qu'il estoit trop jeune pour s'attaquer à luy, qui estoit un vieil routier. Ce jeune prince i respondit genereusement que

vent que dans celle-là seule : c'est celle qui a été réimprimée dans les Joyeusetez. — La troisième, sans la préface et les deux sonnets, fut faite A Rouen, chez Loys Costé, rue Escuyère, aux trois ††† couronnées, in 8. de 4 ff. — Sur ce sujet, nous renverrons à l'Histoire de la Barbe des François qui forme un des chapitres du livre de l'avocat Molé, l'Histoire des modes françoiscs, Paris, 1773, in-12, p. 145-205, chapitre réimprimé en 1826, Panckoucke, in-16 de 48 pages, sans changement, et sous le titre de Revolutions de la barbe des François, par Motteley, qui n'y a mis ni son nom ni celui de Molé, le premier et le seul auteur.

1. Il a déjà été question de lui dans une pièce de ce recueil, intitulée la Prinse de Pavie; mais l'on fera mieux de voir l'article que Brantome lui a consacré dans ses Hommes illustres et grands capitaines françois, éd. du Panthéon, I. 287-8, et dans lequel on peut noter ce passage curieux pour l'histoire des arts : « Je l'ay veue, dit Brantome parlant de la bataille de Cerisoles, peinte en un des cabinets de la reyne d'Angleterre, très bien, dans un beau grand tableau qui avoit esté fait par le commandement du roy Henry d'Angleterre, qui avoit esté curieux de l'avoir et le faire faire. Je ne l'ay jamais veue representée ailleurs que là. » J'ai vu dans la pièce désignée comme la chambre d'audience de la reine dans le palais d'Hamptoncourt, près de Londres, qui offre les plus beaux originaux et les toiles les plus curieuses perdus au milieu de copies pitoyables, quelques tableaux de ce genre, attribués sans aucune raison à Holbein, mais très intéressants : la bataille des éperons, l'embarquement de Henri VIII à Douvres, l'entrevue du camp du Drap-d'Or, l'entrevue de Henri VIII avec Maximilien. La bataille de Cerisoles a pu faire partie de cette suite, mais elle ne parolt pas avoir été conservée.

ee n'estoient pas les barbes des Françoys qui combattoient, mais que, par leurs espées trenchantes, ils faisoient santir à l'ennemy leur vertu masle, qui par ce moven tant de foys s'estoient faict voie à travers les armées des ennemis, tant en Europe qu'en Asie et Affrique. Je ne doute pas que la barbe n'apporte avec soy un plus grand poidz d'auctorité et respect en un qui a charge publicque; mais d'estimer sottement avec le vulgaire que, si la barbe n'est point, il ne ave ni solide jugement, ny experience asseurée, ny discrette modestie, ou bien une constance louable, c'est juger des choses selon l'exterieur et à la volée. Mais, ne voulans entrer en ceste conferance, qui meriteroit bien un discours à part, je te presente seulement une censure des barbes de maintenant, qui a esté autrefoys imprimée, en laquelle je ne pretends taxer personne, sinon un tas de gens sans nom, sans honneur, sans qualité, qui, nourris et elevez mecaniquement dans la lie populaire, ozent, comme singes des grands, contrefaire les gentilshommes, mesurant la noblesse et grandeur à l'aune de leurs barbes. En ce nombre sont comprins ceux qui font profession de voller en temps de guerre, contrefaisans les soldars, et mesme en temps de paix, hommes fainéants, vagabonds, et qui ne se doibvent endurer en aucune republique, lesquelz, pour se faire craindre, debyroient passer aux terres neufves : car, à raison de leurs barbes, ilz seroient prins pour Espaignolz, qui, à ceste occasion, ont esté par les habitants de ces pays surnommez barbus, et pour leur courtoisie ordinaire fort redoubtez. Je ne veux pourtant par cela condamner les barbes, mais bien la trop grande curiosité de ces dameretz, qui, à la mode des sybarites, voire des anciens Grecz et Romains abbastardiz et effeminez, sont aussi curieux de parer et parfumer leur barbe comme une femme sa perruque. Je te prie prendre le tout en bonne part.

## Le Blason des barbes de maintenant.

n dit, en un commun proverbe, Qu'on ne craint homme, s'il n'a bar-Et que nul homme n'a renom [be, S'il ne porte barbe au grenon!

C'est pour cela qu'au temps qui court On voit tant de barbuz en court; En ville, aux champs, ès prez herbus, On ne rencontre que barbus, De grands barbaulx, petits barbets Qui contrefont les marrabets. Mesmes on voit des paysants La pluspart estre barbaysants, Dont la pluspart font les barbus, De tant de gens qui sont barbus; Car le barbu qui a forfait Incontinent sa barbe a fait. Et se rend du tout incongneu. Mais cil qui a le menton nud Et rasé, ainsi comme un prestre, Est bien plus facile à cognoistre.

Outre plus, celuy qui a barbe Aussi espaisse qu'èz prés herbe, Est subject à mainte fortune: Tout premier il tient de la lune, Estant triste et melancolique; Sa barbe le poinct et le picque,

<sup>1.</sup> Au menton.

Et le rend tout pasle et deffaiet. Mais celuy qui sa barbe fait Est mieux qu'un barbu coloré, Tousjours frais, bien deliberé; Le regard beaucoup plus plaisant Qu'un hideux barbaulx paysant Qui tort la gueulle et fait la mine. Sa barbe [est] plaine de vermine, De morpions, de poux et lentes Sans repos, et puces groulantes. Mais sans cesser sa barbe frotte; Il la desmesle, il la descrotte; Il la secoue, puis il la tire; Il la retord, puis il la vire; Il la resserre, et puis l'espart; Chascune main en tient sa part. Il la patine et la manie, Il la regarde et l'applanie; Il la testonne et puis la pigne. Plus a de façons qu'en une vigne, Sinon que point n'est vendangée.

Il fait bon voir à la rengée Ces barbes de diverses sortes: L'une est desliée, l'aultre forte, L'aultre comme saffran est jaulne, L'aultre de la longueur d'une aulne, Barbe mouchetée, barbe grise, Barbe comme cotton de Frise, Barbe à moustache cordelée, Barbe blanche, barbe florie, Barbe d'Aaron ou Zacharie, Barbe qui monstre à son semblant Estre cousue de fil blane;
Barbe fourchue bravement,
Barbe à poincte de diamant <sup>1</sup>,
Barbe noire, barbe moirée,
Barbe rousse, barbe dorée,
Barbe qui ne tient qu'à la lèvre,
Barbe saultant comme une chèvre,
Barbe à noc<sup>2</sup>, barbe d'escrevisse,
Barbe à six poils, et barbe à chat,
Que plust à Dieu qu'on l'arrachast
Poil à poil à cil qui la porte.

Comme barbe espesse et forte
Sent mieux son genre masculin,
On voit maintenant un Colin,
Un planteux d'aulx, un sabottier,
Porter barbe de savettier,
Qui ne tient que par les rivetz;
L'autre, pour faire le mauvais,
Soubz le nez porte sa moustache,
Où, par le froid ³, souvent s'attache
Un glasson, venant des roupies,
Gros comme sabotz et toupies,
Tellement qu'il a le menton

La barbe, confuse et grillée,
 En pyramide estoit taillée
 Ou en pointe de diamant.
 (Le Banquet des Muses du sieur Auvray, p. 191.)

<sup>2.</sup> Façon bien connue d'écrire le mot à rebours.

<sup>3.</sup> Imp. : front et fronc.

Plus roide et plus [dur] qu'un baston. Est-ce aussi le faict d'un abbé Comme un souldat estre embarbé. Ne qu'un evesque, portant mitre, Avec sa barbe entre en chapitre 4? Est-ce ainsi que nous abusons? Tu me diras par tes raisons, Après [y] avoir bien pensé, Que Dieu n'y est point offensé. Je ne contredis plus avant, Et ce qui est dict paravant Je prie qu'il soit bien entendu, Car ce n'est mon but prétendu De vouloir chascun censurer: L'aimerois mieux tout endurer Que quelqu'un des grands eut soupçon Qu'en ce je touche son renom; C'est du commun peuple mocqueur

1. Pour l'illustration de ce vers, on peut citer un exemple fameux. Sauval, dans le volume des preuves de son Histoire de Paris, parle (p. 80) d'une pièce très curieuse tirée du répertoire des chartes de l'église de Paris, portant permission donnée par le chapitre, le mercredi 15 avril 1556, à révérend père en Dieu maître Pierre Lescot, seigneur de Clagni, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé de Clermont et chanoine de Notre-Dame (je n'ai pas besoin de dire qu'il s'agit du grand architecte), d'être reçu chanoine de ladite église avec sa barbe, par protestation que ladite permission qui s'ensuivra soit sans aucunement innover, déroger ni préjudicier aux statuts, priviléges et coutumes de l'Eglise. — Molé a d'autres exemples du même genre.

Que je veux estre [et] le censeur; C'est de ces barbetz à oultranee Qui sont barbuz jusqu'à la pance; Plus barbuz sont ces bonnes gens Qu'un pasté<sup>1</sup> moisy de long-temps<sup>2</sup>.

Que dirons-nous de nos regens,
Nos licentiez et artiens,
Advocats et praticiens,
Voulant les barbuz contrefaire?
Et toutesfois ne sçauroient faire.
Aucun qui telle barbe aura
Un syllogisme en barbara³;
Ilz sont tous clerez barba tenus;
Si ee n'estoit qu'ilz sont eongneuz,
Ilz se vouldroient bien faire craindre.
L'aultre fera sa barbe taindre
En noir, pour faire la fanfare;

1. Imp.: Passe.

2. A la place de ces seize vers, on lit, dans l'édition de Louis Costé, ces six vers seulement :

Mais tu diras par tes raisons Que le pape en peut dispenser; Je respons, sans nul offenser, Que la dispense en cest affaire S'appelle congé de mal faire, Donnant scandalle à mainte gent.

3. Le syllogisme en barbara est le premier mode de la première figure de syllogisme, où les trois propositions sont affirmatives. Il y a une équivoque pour faire le sens: ara (pour aura) un syllogisme dans sa barbe.

Vous diriez que c'est un barbare,
Barbarien de Barbarie.
Je ne puis faire que n'en rie
De voir ainsi ces barbarins
Plus noirs que Mores tartarins <sup>1</sup>,
Laidz et hideux oultre mesure,
Plus que ne permet leur nature.

Mais je treuve beaucoup plus beau De voir la carpe et le barbeau, La barbue et le barbillon, Bouillir au plat à gros bouillon, Dedans la saulce à beurre frais, Puis boire souvent à grands traitz Affin de la soif estancher.

Venons maintenant à toucher
La punition des barbuz,
Et, s'ils veulent, comme d'abuz,
En appeler, sans nul sejour
Leur soit donné un certain jour,
Pour plaider leur cause d'appel.
Il a semblé très bon et bel
A messieurs les reformateurs
Des barbuz, et leurs correcteurs,
D'avoir un tel édict donné.

Tout premier ilz ont condamné Tous barbuz à estre esbarbez, Barbariquement desbarbez, Sans que nul s'ose rebarber, Ne soy mocquer, ne soy gaber, Sur peine d'estre par adveu

<sup>1.</sup> Venant du Tartare ou de Tartarie.

Flamboye d'un flambeau de feu, Pour leur brusler menton et barbe, Si vivement que la reubarbe N'aura en ce lieu nul effect De les secourir par son faict.

Or, quant aux laboureux des champs, Vignerons, bourgeois et marchans, Et ces gros villains paysants, Leurs barbes seront bien duisants, Avec celles des escolliers, A rembourer batz et colliers.

Clercz du palais, bazochiens, Pour faire des couples <sup>1</sup> aux chiens, Leur barbe sera bien propice; Car il n'est gendarmerie que de riste Pour bien chasser, encore mieux prendre <sup>2</sup>.

Les gendarmes pourront bien vendre
La leur, puis que plus ne leur sert,
Ou la jeter dans un desert,
Dessus les hayes et buissons,
A celle fin que les pinsons,
Les fauvettes et les verdières,
Trouvent sur le lieu les matières
Pour faire leurs nidz à plaisir.
Les cordonniers pourront choisir
Des barbes les poilz [les] plus gros
Pour attacher à leur chegros<sup>3</sup>

<sup>1.</sup> Attaches pour lier les chiens deux à deux.

<sup>2.</sup> Ces cinq vers manquent dans l'édition de Costé.

<sup>3.</sup> Le gros fil des cordonniers. (Cotgrave ) On l'a depuis appelé fil gros.

Les barbes de ces chaimans 1. Des enchanteurs et telles gens Ne serviront à maistre nul<sup>2</sup> Sinon que pour torcher le cul. Quant à ceux qui ont faict leur vœu, Il leur est permis par adveu De porter barbes, comme hermites, Chartreux, convers, anachorites. Les grands seigneurs d'authorité Aurout aussi la liberté De la porter selon leur guise, Pourveu qu'elle ne soit trop exquise, Fuyantz la curiosité Et tenantz mediocrité; Car ceux qui en sont curieux Devienment souvent glorieux, Tellement qu'on voit un chetif Autant ou plus rebarbatif Que ne sera un gentilhomme.

Or, voylà l'ordonnance en somme Touchant l'affaire des barbuz. Donc, pour oster un tel abuz, Amy barbu, je te conseille Que plus en ce cas ue sommeille. Mais, pour éviter le flambeau.

1. Caimans, mendiants. Le mot est resté dans notre mot vulgaire quémandeur.

2. L'édition de Louis Costé a autrement ces deux vers :

Les barbes de prothonotaires, Des chicaneurs et des dataires, Ne serviront à mettre nul... Rase ta barbe bien et beau, Et ne te fie en la barbière Qu'elle ne coppe ton herbière; Mais fay-toy plus tost barbayer A un gentil joly barbier, Qui t'esjouist en barbayant, Te faisant du tout oubliant Ton dueil et ta melancholie.

C'est donc une grande folie
D'estimer un homme à sa barbe,
Car bien souvent la belle gerbe
Est sans grain et [ce] n'est que paille;
Un barbu ce n'est rien qui vaille
S'il n'a courage à l'advenant.

Je dis donc, quant au remanant <sup>1</sup>, Qu'il fait bon sortir de la case Le pied ferrat, la barbe rase.

## SONNET.

Alexandre le Grand, cuidant venger le tort Que le Persien avoit faict au Macedonien, Desirant de combattre au pays Ajozzien Le grand roy Darius d'un furieux effort,

Encore qu'il se veist en [un] nombre moins fort Pour attaquer [alors] un si grand terrien, Resolu toutesfoys, ne luy restant plus rien Que proposer aux siens la glorieuse mort,

<sup>1.</sup> Au reste.

<sup>2.</sup> Ces deux sonnets manquent dans l'édition de Louis Costé.

## 222 LE BLASON DES BARBES.

Disposant lors de tout, il vit la barbe grande, Dont [à] chascun soldat incontinent commande Qu'il eust soudainement à la faire couper,

De peur, quand ils seroient tous prests de [se] com-Et le droiet entre eux furieusement combattre, [battre Ne s'y laissassent lors à l'ennemy happer.

#### AULTRE SONNET.

La barbe ne rend pas tousjours l'homme admirable, Et si ne faiet non plus que l'homme soit posé; Par la barbe on congnoist ou qui est disposé A la vertu qui rend un loz esmerveillable.

Ceux que Lacedemon pensoit fermes et stables Estoient ceux qui portoient, avec un pas posé, Une barbe fort longue, et qui avoient ozé Deffier de la mort le sort inevitable.

Comme la barbe longue demonstre gravité, Delaisser le mensonge, suivre la verité, Par laquelle on cognoist un homme fort constant,

Aussi ne sied-il pas porter barbe attiffée Ny de façon bigearre, de çà, de là biffée; Car par là on cognoist que l'homme est inconstant.

J. B.



La reformation des tavernes et destruction de Gormandise, en forme de dialogue 1.

Qui en vouldra si se transporte Devant le Palays la grand porte.

#### GORMANDISE commence.

our tousjours nostre train tenir,

De bons vins fault habondamment,

Tavernes et jeux maintenir,

L'un et l'autre entretenir

Pour avoir de gens largement Et tousjours vendre chèrement,

1. Cette pièce, indiquée par M. Brunet d'après l'exemplaire de M. Cigongne, est un in-8 goth. de 4 ff. à 28 lignes par page. Au titre, un grand bois carré avec d'élégantes colonnes sur le côté; en haut, des têtes de chérubins tenant des guirlandes, et au bas, sur une banderole, NASCI LABORARE MORI. Le bois, qui est signé d'une petite croix de Lorraine, est évidé pour servir de passe-partout, et le milieu en est occupé par un petit bois d'un homme et de trois femmes assis à table et servis par un jeune garçon.

## LA REFORMATION

A cela fault que l'on procure; Il n'y a plus beau train qu'usure.

224

#### BLASPHÈME.

C'est bien dit, mère Gormandise; Car usure donne richesse; Puis Blasphème erreur attise; C'est moy qu'en porte la devise, Tant de suppostz je vous adresse Des tavernes; estes maistresse De conduyre journellement Plusieurs ames à damnement.

#### PAILLARDISE.

Gormandise, tant que vivray, Et Blasphème, de bon courage Aux tavernes vous serviray, Et tant de suppostz destruyray, Hommes, femmes et leur mesnage Feray manger; il n'y a gaige, Maisons, terre, possessions; Je mays tout à destruction.

#### GORMANDISE.

Toutes friandises fault avoir Et servir les gens à plaisir; Aux tavernes face debvoir Pour amasser force avoir; Chascun pense à son desir Ça et là les bons vins saisir, Et les bledz; ce que coustera, On sçait bien qu'il le payera.

#### LE FOL.

Si le peuple a quelque indigence La taverne en est la cause; Blasphème, Folle Accoustumance, Paillardise et Trop-de-despence Font que son bien à mal expose; Son malheur à ce le dispose Et le conduit à pauvreté; Chascun en voy[t] la verité.

## LES ENFANS.

Helas! la grand necessité Que nous souffrons à la maison, La faim, le froit, calamité, Et toute autre adversité, D'où vient tout cela, nostre mère? Ci Dieu ne pense de l'affaire, Tout yra mal, j'en suis certain, Car nous mourrons de malle faim.

## LA FEMME.

Pauvre peuple, sur toy regarde, Sur moy aussi semblablement; De tes enfans doys prendre garde, La taverne trop les retarde; Donne-leur vie, ou autrement Tu les verras piteusement Pour la faim à la mort passer: Selon Dieu tu y doys penser.

#### LE PEUPLE.

Je ne sçais d'où me peult venir Cela que je ne puis rien faire; P. F. II. Nuict et jour me sentz survenir Tant d'affaires qu'à l'advenir Sera pitié de mon affaire; De malheur ne me puis deffaire; Petit-Proffit, Trop-de-Despence M'ont fait tumber en indigence<sup>4</sup>.

#### CORRECTION.

Par taverne et train malheureux Plusieurs sont en necessité Et pauvres enfans doloreux Sont nudz, et le froid rigoureux Les tient en grant captivité. Justice, et vous, Verité, Il faut dechasser ce malheur; Lors le peuple aura honneur.

#### VERITÉ.

Dame Justice, pour regir les humains Vous est la terre de tous léz descouverte, Gardez le peuple de ces maulx inhumains; De Dieu tenez l'espée entre les mains; C'est à vous [à] congnoistre gaing ou perte; La puissance de Dieu vous est ouverte; Voyez le peuple, il a necessité; C'est à vous seul juger en verité.

#### CORRECTION.

Tant d[e] enfans pour ce maudit affaire Ont dissipé leur avoir et substance; Un enfant fait tout ainsi qu'il voit faire;

<sup>1.</sup> Imp.: diligence.

C'est au père donner bon exemplaire, Aymer sa femme, vivre en patience, Tenir enfaus en bonne ordonnance; De taverner, jouer ou paillarder, Voicy le temps qu'il se fault amender.

#### LE BRAS DEXTRE.

Tant que Blasphème entre humains sera Et la taverne tiendra maison ouverte, Inconvenient, scandalle on verra; Monopolle, famine regnera, Erreur publique et luxure aperte; Le pauvre peuple en pauvreté et perte En son mesnage vivra piteusement; Il fault vivre au monde justement.

#### JUSTICE.

Le Souverain m'a puissance donnée Pour maintenir équité et police; Par hault pouvoir à ce suis ordonnée Pour dissiper et dechasser tout vice; En la terre je suis nommée Justice; A un chascun la raison je doibs faire, Et corriger tout abus et malice Et sur le peuple penser de son affaire.

Pour tant que voy qui luy est necessaire De le tenir tousjours en liberté, Ces lieux publics, où se souloit retrayre, Veulx reformer de mon auctorité; Despendu a maint hyver et esté Es tavernes son bien et sa substance; Moy, qui congnois du tout la verité, D'y plus aller luy en fais la deffence.

En sa maison fera sa demeurance; De son labeur ses enfans nourrira Et de tout bien il aura abondance; Par ce moyen la cherté cessera; Cela à l'œil un chascun veoir pourra; Quand on vivra selon Dieu et raison Et que taverne le peuple laissera, Il se verra de tous biens à foyson.

Servir fault Dieu en temps et [en] saison Et delaisser tavernes et Gormandise, Après, chasser Erreur de sa maison Et eviter surtout la Paillardise, Et Monopolle, qui Charité desprise; Un chascun note et retienne mes dictz; Par ce moyen aura, je vous advise, Des biens au monde et en fin paradis.

## LE DYABLE.

Haro, grand maistre Lucifer, Satan et tous dyables maudictz; Venez, venez, sortez d'enfer; Apportez vos grands crocs de fer; Courez pour entendre à mes ditz; De tous poincts sommes interditz; Nous perdons nos plus belles roses Puis que les tavernes sont closes.

Puis que les tavernes sont closes, Nous sommes du tout mis au bas; O qu'enfer verra de grand choses Puis que les tavernes sont closes! Noyses cesseront et debas; Dyables ont perdu leurs esbas; Puisque les tavernes sont closes, Nous sommes du tout mis au bas.

#### LE PEUPLE.

Père éternel, de cœur devotement
Très humblement nous devons grace rendre.
Le petit peuple estoit piteusement
En grant danger d'avoir maulx largement,
Si sur son faict n'eussiez voulu entendre;
Les gros larrons vouloient entreprendre,
Soubz la couleur de taverne damnable,
Le rendre enfin par cherté miserable.

Vous qui tenez la voye et verité, Et qui aux pauvres avez donné paissance Par sa justice le peuple est visité, Tant que malheur a de luy dejetté, Berlans [et] jeux, taverne et insolence; Le peuple vit dessoubs vostre asseurance; Vous rendant grace, hault seigneur très parfaict, De ce grand bien que vous luy avez faict.

Fin de la Reformation des tavernes.

A Paris,
Par Guillaume Nyverd, imprimeur.



La Plaincte du Commun contre les boulengers et ces brouillons taverniers ou cabaretiez et autres, avec la desesperance des usuriers 1.

> Qui en vouldra si se transporte Devant le Palays la grand porte.

Plaintes contre (les) boulangiers Et ses brouillons taverniers.



uand le Commun si se fust advisé, De là se part bien tost sans plus songer, Et print en luy fort grant soucy et cure De rencontrer l'abitacle d'Usure:

Car de maisons a une legion. Il la cherche en la religion

1. Cette pièce, qui accompagne la précédente, lui est tout à fait semblable comme impression. Elle a de même 4 ff. in-8 et 28 lignes à la page. Au titre, le bois d'un homme tenant par l'anse un grand pot à couvercle et offrant une sorte de tasse à un autre homme; dans le fond, des maisons, et, à côté de la porte de l'une d'elles, un grand arbuste dans un pot en forme de marmite.

De ceulx yla qui ont laissé pourrir Leurs bledz puans ès greniers et perir. La trouva-il en pays fort estrangiers? Crovez que non: car chez les boulangers Il la trouva qu'elle faisoit la traphieque Du pain sans poys, et gardoit la boutique, Dont, puis huvt ans, la pauvre miserable Fut contraincte faire amende honorable; Car d'usure un chascun congnoit bien Qu'à nul vivant jamais il n'en vint bien. Je m'enquerrois voulontiers aux devins Si la trouve chez les marchans de vins: Pour tout certain, là dedens el brouilloit Pesle mesle les vins, et barbouilloit Une bessière 1 ou une reversure 2 Et des esgoutz 3: voila le train d'Usure. Que roide Mort luy saisisse le cueur, Qui barbouille si humaine liqueur Comme le vin, et teigneux puisse-il estre Qui brouille, soit ou valet ou [bien] maistre! Il la trouva en l'estat de l'Eglise, Par symonie, en train de marchandise, Et y estoit benignement nourrie Sous un auvent couvert de tromperie.

1. Bessière, c'est-à-dire la lie. Cf. Cotgrave, ad verbum.

2. Reversure ou reversailles, c'est, dit Cotgrave, ce qui a été laissé au fond des verres et que l'on reverse ensemble dans un pot pour le donner aux domestiques.

3. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui les égouttures. On désigne aussi sous le nom de baquetures le vin qui s'écoule d'une pièce en perce et qu'on recueille dans un baquet. Et, quand Commun la vist, de prime face Il la congneut à son train et sa face, Comme el sortoit de ses greniers et cave; Car Usure est une grand' femme have, Qui tous les jours son cueur affondre et noye En un desir d'avoir or et monnoye; Elle a bahuz plains d'argent autour d'elle, Des saczs ès mains, et, pour toute sequelle, La meschante, en toute place et lieu, Ayme l'argent la moytié plus que Dieu, Et seroit fort difficile d'escripre Le faict d'Usure à qui le veult descripre. Lors le Commun, sans plus oultre s'enquerre, La salua ainsi de par la Terre.

LE COMMUN, parlant à Usure.

a Cinocephale, vieille ydre mammelue,
Monstre horrible, confit en tout malheur,
Tygre cruel, ourse infecte et velue,
Lyon rongeant, love prinse en chaleur,
Mourir te fault maintenant de douleur
Et t'en aller avec les ennemis:
Car ma mère la Terre m'a promis
De me donner des biens à suffisance;
A tes subjectz de dire suis commis:
Faulx usuriers, c'est vostre des(es)perance.

« Faulx usuriers ont faict vendre le pain Plus de dix deniers, contre toute équité, Boyre du vin pousif i à un douzain;

1. Sans doute ce qu'on appelle encore du vin poussé, c'est-à-dire du vin gâté par une chaleur qui l'a fait fermenter hors de saison.

Par larrecin et leur iniquité, Ilz m'ont tenu en grand perplexité; Je les doibs donc haïr jusque à la mort; Sur moy ilz ont faiet un terrible effort; Sur le commun ilz ont faiet leur avance, Par quoy je dis pour tout leur deconfort: Faulx usuriers, c'est vostre des(es)perance.

« Par usuriers j'ay esté mis si bas Que je n'avoys de pain un seul morceau, Et me faloit alors pour tous esbas Boyre vin vieux meslé avec (le) nouveau. Maint usurier, plus remply qu'un pourceau, Larron, pillart, estoit sis à sa table, Sans nul pitié du Commun son semblable, Qu'il cognoissoit estre en dure souffrance; Mais ceste année la terre est prouffitable: Faulx usuriers, c'est vostre des(es)perance.

« Prince des cieulx, fais que usuriers maulditz Soient de tous biens chassez et interditz, Si que leur corps soit en male meschance, Comme enragez, assotez, estourditz, De mort soubdain soiez-vous allourditz: Faulx usuriers, c'est vostre des(es)perance.»

## L'ACTEUR.

Quand Usure, l'orde, vieille, punaise, Ouyt Commun, elle fut aussi aise Comme une chienne de rage furieuse, Louvatine, qui est par force née, Et, tout ainsi qu'une cruelle beste, El fist rouiller ses deux yeulx en sa teste, Griche les dentz et pallist sa couleur,
Noircist ses lippes de despit et douleur,
Et lors se print de tous pointz à tremblez
D'ouyr parler des vins, aussi des bledz,
Et commença soubdain à reclamer
Tous les dyables de l'air et de la mer,
Don[t] elle, plaine de celle desplaisance,
Causa sa mort et sa desesperance,
Et fut son dit furieux et mortel,
Par telz dictons et quasi tout itel.

# Le dicton de Desesperance.

« Au lac puant des eaues sulfurines , Où Cerberus , le chien tricapité <sup>1</sup> , De son abboy et puantes narines Tient les mauvais en sa captivité , Où fut Sathan le malheureux gecté , Et englouty avecq[ues] Abiron <sup>2</sup> , Au grand torrent de Stix ou d'Acheron , A toute horreur à jamais asservie , Par la nasselle du nautonier Caron , Plonger m'en vois , en despit de ma vie.

« Toy, Aleto, Tisiphone et Megère, Cachez mon corps en feu soubz Flegeton, Que Radamante et que Minos se ingère De me faire mon procès et dicton, Et puis après, que le cruel Pluton Me trainne par les [très] infectz palus, Esquelz languist le meschant Tantalus,

<sup>1.</sup> A trois têtes.

<sup>2.</sup> Nombres, chap. 16.

Si que je sois de douleur assouvie; Avec monstres et serpentins velus, Plonger m'en vois au despit de ma vie.

« Stimphalides <sup>1</sup>, et vous, Harpies cruelles, De voz aisles venez-moy assumer <sup>2</sup>; Brontez <sup>3</sup>, Vulcain, dressez les estincelles De voz fourneaulx pour tout me consummer; Toy, mont d'Ethena, viens mon cueur enfumer; Vous, Centaures cruelz et inhumains, Et Sabarins <sup>4</sup>, mettez-cy tous les mains; Hippotaires <sup>5</sup>, tost que je sois servie; Avec[ques] vous, maugré tous les humains, Plonger m'en vois, en despit de ma vie.

« Prince maudit, du tenebreux horage, En pleurs et plains, en furieuse rage,

1. Les oiseaux du lac Stymphale, en Arcadie, détruits par les flèches d'Hercule.

2. Imp.: assouvir. Assumer, de assumere, est commandé par la rime: Venez m'enlever sur vos ailes.

3. Ferrum exercebant vasto Cyclopes in antro, [mon. Brontesque, Steropesque, et nudus membra Pyrac-(En., lib. 8, vers. 424-5.)

4. Bacchus s'appeloit aussi Sahasius. Peut-être notre auteur avoit-il fait le mot Sahazins, qui prennent part aux Sahasies, aux orgies des fêtes de Bacchus.

5. A prendre le mot tel qu'il est, il pourroit venir de  $\tilde{\ell}\pi\pi\sigma\varepsilon$ , cheval, et de  $\theta\tilde{\eta}_{\ell}\alpha$ , bête féroce. Ce seroient alors des chevaux féroces, et les chevaux de Diomède, le roi de Thrace, qu'il nourrissoit de chair humaine et qui finirent par le dévorer, ne répondroient pas mal à cette qualification.

Par la fouldre fais que je soye ravie; En ton gouffre et ta puente cage, Pour te faire mon dernier hommage, Plonger m'en vois, en despit de ma vie.»

#### L'ACTEUR.

Quand Usure, la meschante damnée, Sa des(es)perance eut par telz motz finée, La terre adonc se despart comme un gouffre Et l'engloutist en feu de puant souffre; Mais en tumbant el fist un cry et son Si fort hideux et de tel[le] façon Que les quatre elements en tremblèrent, Et a peu près quasi ne s'assemblèrent En un chaos ancien et terrestre Que tout cuida encor un coup terre estre. C'est d'Usure le dernier refuge, Plus à craindre que n'est le grand deluge. Bonne-Saison, du Commun grand' amye, Avoit esté par Usure endormie, Et s'esveilla alors d'ouyr tel son; Print sa hache et sceptre en escusson; Puis s'enquesta d'où vient ceste pressure. On luy respond lors que c'estoit Usure, Laquelle estoit, par la grand desplaisance, Des biens de terre cheute en desesperance. Bonne-Saison, fort joyeuse du faiet, Vint veoir le lieu où tout le cas fut fait, Où elle cotta, sans tumbe(r) ou cenotaphe, Sur la terre Usure en epitaphe.

L'épitaphe faicte par Bonne-Saison . A Usure, qui est contre Dieu et raison.

En ce gouffre, terrestre ouverture,
Est abismée l'orde, infecte Usure,
Au puys de pleurs et tenebreux Avernes,
Es horribles et profundes cavernes
Où à jamais elle a sa sepulture.
Desesperance luy a faict la morsure
Dont de despit el a print la mort seure
En se donnant ès abismes eisternes.
Chacun congnoit et dit [que] c'est droieture:
Car Usure est contraire à Nature,
En bledz, en vins, en ventes et tavernes,
Et se cache maintenant ès poternes
Des bas enfers pour toute nourriture.

#### L'ACTEUR.

Bonne-Saison adoncq[ues] fist depart Soubdainement, et de là se depart, Et de tous biens n'en demande plus qu'un: C'est qu'elle soit joincte avec le Commun, Et luy à elle, tous deux en une place Avec les hommes. Dieu le doint par sa grace.

Ainsi soit-il.

Fin.

A Paris,
Par Guillaume Nyverd, imprimeur.



# La Doctrine du père au fils 1.

on enfant, se tu veux bien vivre En ce monde honnestement, Retiens en ton entendement Ce qui est en ce petit livre.

Mon enfant, tout premièrement Tu dois, pour le mieulx te chevir, Aymer tousjours Dieu et servir, Et garder son commandement.

Mon enfant, croy très fermement, Les douze articles de la foy Que les apotres de la loy Firent pour nostre saulvement.

Mon enfant, premier tu dois croire, Sans doubter en dit ne en fait, En Dieu puissant, qui a tout fait Et créé le ciel et la terre.

1. Cette pièce est un in-4 gothique de 4 ff., à 30 lignes à la page. Le titre porte au recto la marque de Pierre Maréchal et Barnabé Chaussard. Le dernier verso est blanc. J'en connois chez M. Cigongne une autre édition, in-8 goth., s. t., de 4 ff. de 23 lignes à la page.

# LA DOCTRINE DU PÈRE AU FILS. 239

Mon enfant, croy que Jesucrist Est né de la vierge Marie Sans avoir d'homme compagnie, Et conçeu du Saint-Esperit.

Mon enfant, croy que celluy, homme Et vray Dieu, souffrit passion Pour oster de dampnation L'homme qui mordit en la pomme.

Mon enfant, croy qu'il souffrit mort En croix pour humaine nature, Et puis fut mis en sepulture, Luy qui de tous estoit plus fort.

Mon enfant, croy sans difference Que le tiers jour resuscita, Puis de la terre ès cieulx monta Avecques la divine essence.

Mon enfant, croy qu'il reviendra Sur la terre encore une foys Pour juger les bons et maulvais; Pour tant, face bien qui vouldra.

Mon enfant, sans nulle replique, Tu dois croire parfaictement Tout ce que croit entierement La saincte Eglise catholique.

Mon enfant, n'employe tes cinq sens De nature que Dieu te donne En aulcune œuvre, s'elle n'est bonne, En fais honnestes et de sens.

Mon enfant, regarde en pitié De tes yeulx les membres de Dieu, Et les conforte en chascun lieu Où tu seras par amytié.

Mon enfant, employe ton ouye A esconter sainctes parolles, Et non pas celles qui sont folles, Car c'est peché et villennie.

Mon enfant, n'abuse jamais Ton cueur en ces orduremens Mondains, qui sont abusemens Et sont incontinent passez.

Mon enfant, au goust de ta bouche Ne pense trop, car c'est grand vice; Le corps ne quiert que delice, Par quoy l'âme souffre reprouche.

Mon enfant, ne fais de tes mains Fol atouchement qui puist estre, Et ne frappe ne clerc ne prestre; Garde tes piedz ne plus ne moins.

Mon enfant, s'il te venoit mieulx En biens et en proprieté Qu'aux autres, tiens humilité Et n'en soyez point orgueilleux.

Mon enfant, evitte avarice, Ire, paresse et envie, Luxure et aussi glotonnie, Affin que Dieu te soit propice.

Mon enfant, tu dois revestir Les despouillez mal assortez, Conforter les desconfortez, Et les non sçavans avertir. Mon enfant, en misericorde Conforte vefves, orphelins, Aberges<sup>1</sup> povres pelerins, Et des malades te recorde.

Mon enfant, croy tant seullement Ung Dieu que tu dois honnourer; Sans le jurer ne parjurer, Garde ses festes sainctement.

Mon enfant, ton père et ta mère Honnoure, tu feras que saige; Ne porte point faulx temoignaige, Et te garde de meurtre faire.

Mon enfant, fuy tout larreciu, Car il fait mourir corps et ame; Et ne desire point la femme Ou la fille de ton voisin.

Mon enfant, se Dieu te doint grace De prendre quelque sacrement, Gouverne-toy si saigement Comme l'Eglise veult qu'on face.

Mon enfant, se tu es d'eglise, Prestre, evesque ou religieux, Garde que tu ne froisses les veux De l'ordre que tu auras prise.

Mon enfant, se tu veulx avoir Femme par nom de mariage, Ne croy pas à ton seul courage; A tes amys fais le sçavoir.

Héberger, de albergare.
 P. F. II.

Mon enfant, ne joue point aux jeux Hasardeux, maulvais, decepvables, Comme de cartes ou de tables. Car certes ilz sont perilleux.

Mon enfant, ne croy folles femmes. Car ce n'est que deception; Laisse leur conversation, Ou autrement tu te diffames.

Mon enfant, se tu vois discord Entre deux gens, comment qu'il voise, Ne vueilles pas croistre leur noise; Mais, si tu peux, metz-les d'accord.

Mon enfant, se Dieu t'abandonne De ses biens, tu en dois donner Aux povres et abandonner En son nom, puisqu'il les te donne.

Mon enfant, tu dois procurer Des biens pour ta provision, Sans penser à succession D'aultruy; nul n'y doit esperer.

Mon enfant, ne soyes abondant En languaiges folz et villains, Mais plustost ta langue refrains: Le trop parler est desplaisant.

Mon enfant, ne soyes menteur, Ne raporteur de faulx langaige, En querant d'aultruy le dommage: L'on hayt ung maulvais rapporteur.

Mon enfant, frequente souvent Les bonnes conversations, L'eglise et predications: Prisé en seras grandement.

Mon enfant, se les trespassez Pour toy ont acquis biens terrestres, Fais pour eulx Dieu prier les prestres, Et qu'ilz ne soyent delaissez.

Mon enfant, porte reverence A moindre de toy, ou greigneur, Soit marchant, bourgeois ou seigneur; En ce verra l'on ta prudence.

Mon enfant, croy à tes amys, En tout cela qu'ilz te diront; Car rien ne te conseilleront Par quoy puisses estre bas mys.

Mon enfant, ayes en memoire, Des biens que tu as en ce monde, Quelque fortune qui habonde, Remercier le roy de gloire.

## BALLADE.

Mon enfant, soyes devocieux, Humble, begnin en tous tes fais, Loyal, honneste, gratieux, Et par ainsi tu te parfais; De tous les biens que Dieu t'a fais Louer le dois comme puissant Par qui sommes fais et defais: Ainsi dois vivre, mon enfant.

Mon enfant, vueilles recueillir Ces règles mises en francoys;

# 244 LA DOCTRINE DU PÈRE AU FILS.

Ainsi ne pourras-tu faillir A bien vivre comme tu dois; Remonstre aux aultres, si tu scès; Tu y es obligé pour tant Que tu l'entens et le congnois: Ainsi dois vivre, mon enfant.

Mon enfant, se tu te veulx mettre Soubz autre que toy, moindre ou digne, Du tout à l'un te dois soubmettre, Puisque te monstre sa doctrine, Et recepvoir sa discipline, S'il te trouve en mal faisant; C'est pour ton bien, et l'ymagine. Ainsi dois vivre, mon enfant.

Mon enfant, ayme 1 par surtout, Sers Dieu, tant que tu es vivant, Qui tout nous donne et tout nous toult. Ainsi dois vivre, mon enfant.

Finis.

1. Ed. in-8: Mon enfant prince.





Monologue nouveau et fort joyeulx de la Chamberière desproveue du mal d'amours .

eulle, esgarée de tout joyeux plaisir, Dire me puis en amours maleureuse; Au lit d'ennuy il me convient gesir Sur l'oreiller de vie langoureuse;

\*Seulle , esgarée de tout joyeux plaisir \*Dire me puis en amours malheureuse.

1. Cette pièce a eu deux éditions gothiques, qu'il nous a été donné de voir toutes deux chez M. Cigongne. La première (A) est in-8 de 4 ff. de 27 lignes Au titre, un bois en hauteur, d'une femme debout, élégamment vêtue et tenant une fleur. Au recto du dernier feuillet, la grande fleur de lis florentine; au verso, deux petits bois, la sibylle Delphique et trois têtes grotesques. L'autre (B), qui a aussi 4 ff. in-8 de 24 lig. par page pleine, a le titre suivant : Monologue nouveau fort joyeux de la chambrière despourveue du mal d'amour. Nouvellement imprimé à Paris. Le bois du recto du titre offre l'homme en manteau parlant à un jeune homme en jaquette. Au verso du titre, deux fragments de bois en hauteur : d'un côté une maison, de l'autre une servante en tablier; au dessus de sa tête, une banderole sans inscription. - Une pièce du Recueil ms. du fonds La Vallière publié par MM. Le

# 246 MONOLOGUE JOYEULX

Venus, la déesse joyeuse, De qui je me tiens serviteure, Serez-vous envers moi piteuse? Faut-il qu'en cest estat je meure Sans coup ferir? A! j'en suis seure, Si de moy pitié vous n'avez, De rechef fauldra que j'en pleure Larmes dont j'ay les yeulx cavez.

O vivez, Cupido! vivez!
Et Venus, la noble deesse,
Et en mon secours arrivez;
Remettez mon cuer en liesse.
Il y a de la gentillesse
A moy, et cy a du courage;
Mais Fortune vers moy s'adresse
Qui me tourne son faulx visage.

J'ay quinze ans, ce n'est que fleur d'age;
\*Je suis sur la coupe de seize;
Je suis au peril d'une rage,
Ce de bref mon mal ne s'apaise.
On va, on vient, on touche, on baise,
On dit, on me corne à l'oreille,
\*On couche de dix et de treize,
On fait de babiller merveille.

Roux de Lincy et Francisque Michel, le Sermon joyeulx de la fille esgarée, est notre pièce un peu remaniée. Sans s'apercevoir de la forme des strophes, on a retranché des vers que nous distinguerons par un astérisque, et on en a inséré d'autres, mais à rimes plates, qu'on verra en note.

1. Ed. Prévost: mon.

Mais nul quidam ne s'apareille A me dire le mot du guet, Veu qu'un pareil quiert sa pareille; Le tant attendre mal me faict; Voulentiers me misse en effect (De) faire de mon cas ouverture A quelque mignon, en effect<sup>1</sup>, Cy ne me tournast à injure.

Mais, par la marcy Dieu, j'en jure, Quant j'en auray bien attendu, Ung coup feray à l'adventure Et en deust tout estre perdu. Suis-je pas sus le hault verdu? Je ne suis point, midieux, fardée De violettes ni de templettes<sup>2</sup>.

J'ay, sans plus, blanches collerettes,
\*Robes faictes en mesnagère,
Et tous beaulx abis et honnestes
Comme a simple chamberière,
Bonnes gestes, bonnes manières,
Ferme de rains 3, dure com(me ung) treste 4;
Mais, pour declarer la matière,
J'ay du jeu d'amer grant soufrete.

<sup>1.</sup> Ces deux vers manquent dans B et dans le Sermon.

<sup>2.</sup> Templettes, baudeaux ou rubans de tête; aussi les bijoux pendants que les femmes se mettent sur la tête au moyen d'épingles piquées dans leurs cheveux. (Cotgrave.) Cette strophe est incomplète d'un vers.

<sup>3.</sup> A: riens.

<sup>4.</sup> B: tertre.

## 248 Monologue joyeulx

Au mieulx que je puis je m'apreste,
Desirant compaignie franchoise 1;
Mais nul l'oreille ne me preste
A mon desir, dont se me poise;
Cy vau-ge bien une bourjoise,
Par Dieu voire, une damoyselle,
Ou quelque fille villageoise
Refaicte comme une groyselle.

Je ne suis fière ne rebelle, J'apette la doulce alliance <sup>2</sup>; Conclusion, la chose est telle, Il n'est tresor que de plaisance. Je passe temps, je ris, je danse <sup>3</sup> En esté avec ces fillettes; Mais onques n'eulz la jouyssance De ce plaisant jeu d'amourettes.

Pour la crainte des eschoguettes4

- 1. Cotgrave catalogue l'expression et la traduit par wenches. On voit ici qu'elle s'appliquoit aux deux sexes.
  - 2. A et le Sermon : aléance.
  - 3. Le Sermon ajoute ici :

Je devise avec les amoureulx, Cela me semble gracieulx, En noyant choses bien faictes l'our recreer les amourettes Avecques ses jeunes garsons Qui manyent nos tetons En devisant de toutes choses Et autres dont dire je n'oses, Et si souvent fort je m'avenee A daueer de quelque dance ...

4. L'échauguette, c'est proprement la guérite de pierre

Et du dangier de Malle Bouche, Mais ey ferai-je mes aprestes D'en avoir quelque jour la touche; Jamais ne seray si farouche, Ce quelque homme me vient à gré; L'escondirai-je pour une touche A quelque cornet de degré<sup>1</sup>?

A aultre chose n'ay regret; Crainte plus ne m'y surviendra <sup>2</sup> Que je ne prenne bien en gré Mon bien à l'heure qu'il viendra <sup>3</sup>, Puis quelque mignon surviendra De village, ou varlet d'hostel, Qui à espouse me prendra Sans sçavoir que le cas soit tel.

Telle a mys cent foys le martel

au haut d'une tour ou d'un clocher, d'où la sentinelle ou le veilleur inspecte les environs. Par extension, c'est l'homme lui-même et tous ceux qui regardent ou qui épient.

### 1. Ibidem:

Nennin, nennin; si un me vient de cœur, Je le prendray comme amateur Amoureulx de jeune jeunesse A qui l'engin souvent se dresse.

2. Le Sermon : surprendra.

#### 3. Ibidem:

A quelque garçon qui ara
Et me dira : Ma doulce amye,
J'ay des biens, ne les espargnés mye,
J'ay de l'or, j'ay de l'avoir
Pour vostre amour recepvoir.

## 250 MONOLOGUE JOYEULX

En vente et faict sa destinée Dont on n'a poinet tenu fretel, Qui a esté bien mariée. Trouc ayant, trouc, je suis sonée<sup>1</sup>; Pourtant, s'on l'a ung peu presté Quant la chemise est abessée, Il n'y pert qu'on (n')y ait esté;

Ains qu'il soit la sainct Jehan d'esté, Au danger que la panche dresse, Avec quelcun feray traicté<sup>2</sup> Et d'amour je feray l'adresse. Peur estre ung petit mise en presse Je n'en seray que plus marchande. Il convient acquitter jeunesse, Car Venus le veult et commande<sup>3</sup>.

Il y a mainte vieille mule Mariée et à marier, Qui n'en a point faict de scrupulle, Ne l'empeschée de harier.

- 1. B et le Sermon : louée.
- 2. A: tresté.
- 3. Le texte des deux éditions, tout d'une venue et en face duquel on ne peuse, au premier abord, à aucune division de strophes, offre ici ce vers:

Pour l'esguillon qui s'eveille,

qui n'a aucun rapport avec ce qui l'entoure, et paroît être le reste d'une strophe sautée à l'impression. Le Sermon le conserve, et, pour lui donner une rime, met mule vieille, de sorte que scrupule n'en a plus.

4. Imp.: ne.

Et pour tant, sans plus en crier, Je (le) feray, par saincte Marie, Aller, ce l'on me vient prier, Le manche après la cougnie<sup>4</sup>.

A qui trop attend il ennuie; Qui n'a disné voulentiers soupe; \*Je suis doncques tentée, sur ma vie, \*De bouter le feu à l'estoupe; On taille tant que l'on ce couppe; On crie tant Nouel qui vient; On faict souvent de pain blanc soupe; On per[t] souvent ce que l'on tient;

Au bon joueur l'esteuf<sup>2</sup> luy vient; Somme, je demeure obstinée Que, ce la fortune me vient<sup>3</sup>, Je passeray ma destinée. J'ay troys seurs; je suis la pisnée; Chacun[e] a bien faict son debvoir, Tant la moyenne que l'aynée; Quant à moy, j'en ay le vouloir.

Mau gré ne me veuillés sçavoir Si quelcun me vient à courage, Que je ne prenne bon vouloir <sup>4</sup> Laisser aller le chat au fourmage. Yei feray fin de langage, En vous faisant à tous prière

<sup>1.</sup> B: J'emmencheray la coignie.

<sup>2.</sup> A: lesteur. - Le Sermon : le tour.

<sup>3.</sup> Vers sauté dans B.

<sup>4.</sup> Les imp. et le Sermon : bien en gré.

## 252 MONOLOGUE JOYEULX.

Qu'il vous souviegne du courage De la despourveue chamberière 1.

On les vent à Lion, près les Halles, par Pieres Prevost, et au palays, à la galerie de la Chancellerie.

#### Finis 2.

- Pour mectre fin à la matière,
  Prenés garde tousjours à l'age
  De la fille bonne ouvrière.
  En prenant congé de ce lieu,
  En vous disant à tous: Adieu.
- 2. L'édition de Paris a seulement Fin.





La Folye des Angloys, composée par Maistre L. D.<sup>4</sup>

# Prologue de l'Acteur.

Vers les Angloys furent tous arrivez, En desirant de les tenir en presse, Ayant espoir de joye les privez,

Les fist partir et leur voye derivez
Pour hors leur pays prendre voye et adresse,
Cupidité soubdain leurs voilles dresse,
Oultre le gré de Neptune et les siens,
Les exhortant faire guerre et destresse
Sus le climat de France et sus ses biens.

1. Pièce gothique, in-8 de 8 ff. Au frontispice, un bois du roi de France à cheval, à la tête de son armée en marche. Elle doit être du temps de Louis XII, car on verra qu'il y est question d'une descente des Ecossois en Angleterre, ce qui se doit rapporter à la malheureuse expédition de Jacques IV, l'allié de la France, qui aboutit, le 9 septembre 1513, à la défaite de Flodden.

2. On a écrit au dessus, d'une écriture encore gothique : Arse.

Ilz ouvrirent le temple de Janus,
Puis sus la mer sont allez et venus
Pour cuyder prendre entrée dessus la terre;
En aucun lieu ilz se sont convenus,
Et incité ont jeunes et chanus
A susciter dessus France la guerre;
En Picardie, plus vite que tonnoire,
Se sont assis pour d'eulx estre abolye,
Par quoy ay prins chemin, sentier et erre,
Ramentevoir à chacun leur folye.

### L'ACTEUR.

gens felons, remplys de tout oultraige, Qui tenemens d'autruy voullez avoir Vostre cueur est forcené, plain de raige D'avoir laissé vostre propre heritaige,

Pour conquester d'autruy bien et avoir; Certainement il vous convient sçavoir Qu'en ce faisant estes de grant reprise: Fol est celuy qui faict folle entreprise.

Mais qui vous meut de vouloir entreprendre Sans aucun droit dessus le Lys acquerre? Bien incensez estes de faire apprendre A gens ineptes la façon de descendre Sus haulz princes et envahir leur terre; Mais n'esse pas folye vouloir acquerre Par dure guerre pays où om n'a rien? Il doit suffire à ung chascun du sien.

Si de Nembrot voyez l'oultrecuydance, Et la tinsiez bien ferme en vostre cueur, Et prevoyez des Françoys la puissance, Pas n'auriez trop grant resjouyssance, Mais craindriez de choir en deshonneur; Chacun de vous ayde estre rapineur Sans pugny estre de son mal et folye: Il n'est si hault monté qu'on n'humilie.

A tous princes nuyst par trop convoitise
Et par elle sont d'honneur abatus;
Septimulus i toujours avoit main mise
Sur autruy prendre, non craignant la reprise,
Par quoy perdit honneur, loz et vertus.
Ne sont-ce pas bien villains estatus,
Quant par folye on faiet les gens mourir?
Prince ne doit à mal faire courir.

O felon roy! tu mauldiras l'emprise
Mil foys et ceux qui l'a t'ont faict emprendre;
Quant congnoistras de ton faict la mesprise
Et que seras des François en la prise,
Temps ne sera de ta leçon apprendre.
Tu es bien fol, se tu ne peulx comprendre
Que fol est cil qui fait follye nuysante:
Le trop gratter fait la playe cuisante.

De Romulus, roy latin, souvenance Ayez, et d'il en ton cœur te recorde, Qui si mauvais fut que par desreglance A maint homme fist maint mal et oultrance Et maint meurtre commit et maint discorde,

<sup>1.</sup> Sans doute Septimuleius, client des Gracques, qui, quand Caïus eut été tué, lui coupa la tête et la remplit de plomb fondu pour la rendre plus pesante. (Val. Max., lib. 9, cap. 4, § 3.)

Sans que Dieu print de luy misericorde Pour ses malfaietz, il fut pugny par fouldre. Grant follye faiet que biens d'aultruy veult touldre.

Saül, Pharès, Azael<sup>1</sup>, Sedechie<sup>2</sup>, Sont vilement mors pour telles guerres faire; Domitien, Julien, Aurelie<sup>3</sup>, Tibère, Amon<sup>4</sup>, Jabin et Amasye<sup>5</sup>, Semblablement sont mors par leur forfaire; Songe-tu point qu'on te puisse deffaire, Et que ainsi comme icculx ne prennes fin? Fol est celuy qui de mal est affin.

Cuyderoys-tu bien surmonter la force
Des preux Françoys que onc nul ne surmonte?
Croyrois-tu bien leur pays gaigner à force,
Combien qu'ayes gendarmes par renforce?
Nenny, car nul jamais ne les dompta;
Nul, tant fut fort, par force ne monta
Sur leur puissance; aussi ne feras pas:
Necessaire est au fol briser le pas.

Ressembler veulx sans aucune doubtance A Girion, le tyrant inhumain, Qui aux Espaignes faisoit maulx à oultrance; Mais Hercules, par sa force et vaillance,

- Tué par Abner lorsque, après la mort de Saûl, il vouloit s'opposer à ceux qui ne reconnoissoient pas David.
  - 2. Sédécias, le dernier roi de Juda.
  - 3. Peut-être l'empereur Aurélien.
  - 4. Amon, roi de Juda, tué l'an 641 avant J.-C.
- 5. Amasis, roi d'Egypte, ou plutôt Amasias, qui accusa le prophète Amos et fut maudit par lui.

Le desconfist et le mist soubz sa main. Pour les grans maulx que tu faitz soir et main, Ainsi qu'il fist, te fauldra compte rendre: Larrons ne quièrent à toute heure qu'à prendre.

D'avoir pillé maintes gens et deffaictz Tu t'es admis, et destruire citez; Moustiers, eglises, monastères bien faitz, Sont mis an bas et brulez par tes faitz, Et par les tiens qu'à mal as incitez. Par les François en serez tous citez, Et vous fauldra du mal faict rendre compte: Si sauvaige n'est que bien on ne dompte.

Sacrilèges as faitz et larcins maintes, Depopulant du hault Dieu les maisons; Les reliquaires de corps sainctz et de sainctes As fait ravir, dont par l'air maintes plaintes Sont dessus toy faictes par desraisons; En plusieurs lieux sont laissées oraisons De gens de biens pour tort que leur as faict: Les larrons sont pugniz pour leur malfaict.

Pugny seras enfin, sans faulte nulle, Et t'y atens, et pour certain t'en tiens; Car cil qui biens oultre droict accumulle, De son salut et sauvement reculle, Et en fin meurt indigent de tous biens; Or, pour certes, toy et trestous les tiens Serez navrez et griefvement pugniz: Les jours de l'homme ne sont pas tous unitz.

Alexandre, qui tant de biens conquist, Et Herode, qui les vaisseaux du temple Print et ravit, et Pharaon qui acquist P. F. H. Mainte terre et maint prince deffist, Sont-ilz point mors? tous leurs faits bien contemple, D'autres plusieurs puis voir mainte histoire ample, Mais toutesfoys enfin Dieu les pugnist: Fol est celuy qui de mal se mugnit.

Or à cel fin que tu mouilles tes mains En tout vice, en maculle et ordure, Tu entreprins guerre sur les humains, Dont sont navrez, tant d'autruy que tiens, maintz, Et les autres passez par la mort dure; Ce temps pendant qu'à force ton or dure, Tu fais des maulx; mais tost sera passé: Ung pot de terre est bien souldain cassé.

On t'a tenu en aboy aucuns temps,
Pource qu'estois d'argent trop emplumé;
Et les Françoys ont esté bien contens
De te laisser despenser tes contens,
Affin que fusses ung petit desplumé;
Par folye tu fuz trop allumé,
Quant tu te vins dessus France combattre:
De peu de pluye on voit grant vent abatre.

Deffait feusses, si le très chrestien
Roy eut voulu sus toy lascher les armes,
Et si fusses tenu en tel lyen
Que trouvé n'usses nulle voye ou moyen
Que mort ne fusses sans faire grans alarmes.
Or om t'a tins affin que les gendarmes
D'Ecosse et France allassent ton pays prendre:
Qui faict folye est granment à reprendre.

Si differé on (n')a aucune espace Ruer sur toy et te faire la guerre, C'est pource que ta terre, qui est grace, Fust amesgrie, et qu'ung aultre en ta place Se allast mettre, et ton pays conquerre; Jà tu scés bien, sans nullement t'enquerre, Comme Escosse rue sur toy sans faillir: Reculler fault pour plus ayant saillir.

De brief viendra que, pour les grans discords Que tu as faiz, que tu seras desmis De ton royaulme et par piteux records, Au grant travail et sueur de ton corps, Ton pain querras entre tes ennemys; De toy nul compte ne feront tes amys Ne que d'un chien ou charongne pourrye: Peché esmeut chair qui est trop nourrye.

Du roy Cyrus, je te pry, te souvienne Et comme il fut par Thamaris deffaict; Son piteux cas tost devant tes yeux vienne, Avant que pire il te prenne ou advienne, Et y prens garde et regarde à ton faiet; Combien qu'en force tu te cuydes parfaict, Si n'es-tu pas encor des plus rusez: Par orgueil sont maintes gens abusez.

Mais qui te meut de telle folye faire, Ne quel conseil prins-tu dedens ta teste? Com pourras-tu tous les maulx satisfaire Que tu commetz? Regarde à ton affaire, Car plus fol es que n'est la brutte beste; Long temps tu fus à faire ton apreste

<sup>1.</sup> Le poēte veut dire Thomiris.

De faire ce dont te fault repentir : Fol est celuy qui mal veult consentir.

O povre fol! tandis qu'avois honneur Et que estoyes bien prisé et famé, Tu te devois tenir en ton bon heur, Sans que tumbasses à honte et deshonneur, Et que tu fusses en tous lieux diffamé. Tu as esté de maint seigneur aymé; Mais maintenant tu es en hayne mys: Gens miserables treuvent bien peu d'amys.

Si aux histoires tu veulx prendre ton somme, Et qu'en icelles tu vueilles regarder, Tu trouveras comment Tarquin de Romme Fut degetté pour pechez grande somme Qu'avoit commis sans se contregarder; Bien difficile te sera d'evader Que comme lui ne sois mis en exil: Bon faiet fuir ung dangereux peril.

Si à plus fort que soy om se veult prendre, Jamais n'en peult que sa perte ensuyvir. Ganimèdes ceci nous faict apprendre Qui, par trop fort se meffaire ou mesprendre, Voulut Phebus par force aconsuyvir; Mais de si près Phebus le voult suyvir Q'en peu d'espace luy fit perdre la vie: Qui à son maistre se prent, il faict folye<sup>4</sup>.

Penses-tu bien que toy, qui prens la voye De batailler à ton seigneur et maistre,

1. Ganymède, dans la mythologie, n'est que l'échan-

Que tout malheur soubdain ne te desvoye, Et Fortune, qui malheureux convoye, Comme une beste te fera l'herbe paistre; Si fera certes, et n'as chasteau ny estre Que plus puissant que toy ne mette à bas: A gens puissans n'est bon prendre debatz.

Or, songe ung peu comme delà les mons
Plusieurs a faict ployer dessoubz sa main,
Dont des aucuns tu seès assez les noms
Que à ta folye acomplir as semons;
De ce chacun est sçavant et certain;
Mais comme à ceulx plus tost huy que demain
Est advenu, saiches qu'il t'aviendra:
Tel sur autruy prent que rendre viendra.

Le hault seigneur sur lequel guerre maines, Qui t'est folye et dont es à blasmer, Est si puissant que dedans trois sepmaines Conquesteroit tes manoirs et demaines, S'il et les siens vouloient passer la mer. Il t'a laissé faire; mais très amer L'achapteras, et asseuré t'en tiens: Larrons cherchent tousjours d'autruy les biens.

Si tu as force, si tu as grant puissance, Si tu as gens abilles, durs et fors, Si à belistres tu as fait alliance,

son de Jupiter, et n'a pas de rapport avec Apollon. Si ce n'est pas une confusion faite avec Cyparisse ou Hyacinthe, it seroit curieux de connoître la source de cette légende, tout à fait contraire aux faits ordinairement reçus de la tradition crétoise. Si tu as biens et d'argent jouissance, Par lesquelz cuydes faire assaulx et effors, C'est peu de chose de toy et tes consors; Chacun le voit, car ils n'ont que la pance: Gourmans ne vallent, sinon que pour despence.

Le noble roy de France grans alarmes
Sur toy ruera, lequel va le beau pas;
Princes, seigneurs il a, et bons gendarmes,
Qui sont expers et abilles aux armes
Pour abattre ton train et mettre au bas;
De jour en jour croissent, et ton trespas
Ilz machinent, et tous les tiens deffaire.
A pecheurs vaincre il y a peu à faire.

Songe ung petit où Babilone est mise, Qui si forte estoit et si superbe, Chorinthe aussi, qui estoit de grant mise, Troye, Cartaige, où force estoit admise; Maintenant sont en ruyne et en herbe; Ne fut mye mise en cendres Viterbe 1? Si fut certes; crains qu'ainsi om te face: D'un furieux on doit craindre la face.

Tu t'es venu bruler à la chandelle Par le moyen d'orgueil qui t'a surprins, Et cuydoyes faire par ta cautelle A ton plaisir, et tenir en tutelle Les bons François; mais au bric <sup>2</sup> seras prins: Trop follement en ton cueur as comprins

<sup>1.</sup> En 1165, Viterbe n'ayant pas voulu ouvrir ses portes à Frédéric Barberousse, il lui donna l'assaut, la prit et la livra au pillage et au massacre.

<sup>2.</sup> Prendre au dépourvu.

Faire guerre, car ta folye tu voys: Les meschans chiens ne servent que d'aboys.

Tu as esmeu à fureur le bon roy
De France, si qu'il t'en prent meschamment;
Tu congnois bien maintenant le desroy
Que tu as faiet d'avoir mis ton arroy
Sur ses terres et sur son tenement;
Tes adherens seront subitement
Tous desconfitz et puis mis à l'espée:
La mauvaise herbe croist trop s'el n'est couppée.

Pourquoy fuz-tu si fort hors de ton sens Querelle prendre contre France et les siens? Pas ne voyoyes à milliers et à cens Escossoys promps aux armes que tu sens Qui te picquent et qui pillent tes biens? Qu'as-tu gaigné à passer la mer? Riens Fors tout malheur, toute perte et folye: Souventes fois par aise fol folye.

Combien de meurtres par toy ont esté faitz?
Combien de filles par force ont esté prises?
Combien de gens sont tuez et deffaictz?
Combien de vefves portent fardeaux et faitz
De povreté par tes folles emprises?
Songes-tu point que tu es par reprises
Moult à reprendre ainsi qu'ung homme infâme?
Il n'est si riche que par temps on n'affame.

Tu ne t'efforces que par iniquité Pays conquester, qui t'est grant impropère; Aux ungs et autres tu faitz crudelité Comme aprins t'a ung roy d'antiquité Plein de malice et de tout vitupère; Si retins eusses les leçons de ton père, Pas ne fusses maintenant à reprendre: Trop hault monté on voit souvent descendre.

Cloches as prises par toutes les eglises De ton pays et les as faict briser; Artilleries en as faict à tes guyses, Qu'as faict nommer apostres par devises, Dont les noms sont grandement à priser<sup>4</sup>; Toy, qui ce as faict, en es à despriser, Car pillé en as les haulx temples de Dieu: Qui Dieu offence n'est asseur en nul lieu.

Vengeance print Apollo des Rommains Qui despouillèrent son ydole et son temple; Vestemens d'or ravirent et biens mainz, Dont par vengeance furent couppées les mains Des sacriléges; note bien ceste exemple; Dedens Valère <sup>2</sup> elle est mise bien ample, Affin que tous se gardent d'ainsi faire: Peu de chose fault pour l'homme deffaire.

Par cas semblables Currulus le prefect <sup>3</sup> Print par force grande partie du boys

<sup>1.</sup> Il résulteroit de ceci que les cloches prises par le roi d'Angleterre avoient été converties en douze gros canons, puisque c'est le nombre des apôtres. Le nombre de douze étoit habituel: Louis XI fit fondre douze canons, qu'it appeloit les Douze pairs. Cf. Chronique scandaleuse.

<sup>2.</sup> It s'agit de Valère-Maxime. Cf. lib. 1, cap 1, § 18.

<sup>3.</sup> Ce n'est pas Currulus qu'il faudroit, mais Turul-Jius, préfet d'Antoine, qui fit couper un bois consacré à

Sacré aux temples, et d'icelluy fut faict Grandz navires de guerre; mais deffaict Pour certain fut avant qu'il fust ung moys; Octavien fist sur luy telz desroys Que destrencher il le fist pièce à pièce : Sacrilèges ne règnent pas grant pièce.

Pirrus aussi, qui estoit roy de Pire,
Dessus les temples faisoit mainte rapine;
Ainsi qu'entroit de Calabre en l'empire,
Aux dessusdictz fist cas semblable ou pire,
Depopulant le temple Proserpine;
Mais Vengeance, qui tous les jours ne fine
Se rebecquer, sus luy tost print vengeance:
En gens mauvais y a peu d'asseurance.

Ainsi scra de toy, qui t'es uny
Piller eglises et prendre leur avoir;
Puis qu'à telz maulx faire tu t'es muny,
Saiches de vray que tu seras pugny
Dedens briefz jours, cecy te fault sçavoir;
Je ne sçay pas comme y pourras pourvoir,
Mais j'ay grant doubte que tu perdras ton resgne:
A dur cheval fault bailler forte règne.

Tu congnoistras en briefz jours la folye De l'entreprise qu'as voulu entreprendre, Car ta force sera bientost faillye. Ta chair sera seiche, mesgre et pallye;

Esculape, et qu'Auguste vainqueur fit mourir ensuite. (Val. Max., lib. 1, cap. 1, § 19.)

1. Dans la ville de Locres. (Val Max., libro 1, cap. 1; externa, § 1.)

Pour la crainte, que jà t'est allée prendre, Tu fuys, tu cours, tu ne sçais où te rendre, Et si n'osez en ton pays passer: Celuy est fol qui veult trop amasser.

De Constantin Françoys ont le voulloir; Combien qu'iceulx ne te suyvent de près, Si proposent-ilz tous les tiens avoir, Et tes richesses, ton or et ton avoir Tost posseder, comme verras après; Par l'air vollent et courent par exprès Pour te deffaire et ton pays conquester: De folle emprinse nul n'y peult acquester.

Tu fais que saige de tost te retirer
Dedens ton isle et de prendre la fuyte;
Car ta folie a voulu attirer
Maintz hautz princes, qui sur toy vont tirer,
Pour te donner et presenter la luyte.
Tant que tu veulx fuy, car telle poursuyte
Feront sur toy qu'en seras malheureux:
Ung homme n'est pas tous les jours heureux.

Fuir te fault, ainsi que faict le lièvre
Devant les chiens, sans pause ou tardoison,
Ainsi que l'homme qui est pris de la fièvre
Tremble, tu tremble, et es, comme une chièvre,
Hors de bon sens, de memoire et raison;
Pour te monstrer ta folle desraison,
Il est besoing qu'on pugnisse ta faulte:
Trop follement saulte qui de hault saulte.

En tel sorte que deffaut la fumée Quant est en l'air, où en rien el devient, Et ainsi que, par chaleur allumée, La cire coulle et est tost consumée Et à neant elle passe et devient, Ainsi feront Angloys; car il convient Qu'ilz s'enfuyent, voyant forces françoises: Les gens donnez à mal font tousjours noyses.

### L'ACTEUR.

De la folye qu'ont faicte les Angloys
En amenant leur armée sur Françoys,
Sans en plus dire, chascun le peult bien voir;
Memoire ayons des mauls et des desroys
Où noz parens ont detins autresfoys.
Virilement qu'on leur face assavoir;
Le cueur ayons de leur faire apparoir
Injures faictes sur France; je vous prie,
Voz voulloirs soient de nous faire valloir
Sur eulx, en leur demonstrant leur folye.

# Ballade adressante auditz Angloys.

u profond centre de l'estang Geolus, Au labyrinthe construict par Dedalus, Etaux fleuves de Stix, eaux tenebreuses, Dedens le gouffre où est mis Tentalus,

Aux froides undes des grans lacz Cerberus, Ou en Scilla, abismes perilleuses, Dedens les mers de Gée dangereuses, Par Plutonicques et par leurs fiers desroys, Soyent plongez, par forces merveilleuses, Ses gros souillars et infames Angloys. Par grans serpens et par dragons goulluz,
Par coquodrilles et par crapaulx veluz,
Et couleufvres infaictes, venimeuses,
Par fiers lyons tous d'ordure polluz,
Par loupz, par tigres puans et dissoluz,
Par gorgonnes et bestes ravineuses,
Par lyepars, par aspics dangereuses,
Ou par griffons et leurs cruelz aboys,
Devorés soyent, comme gens malheureuses,
Ses gros souillars et infames Angloys.

Soubz gros rochers en prison detenuz, Et de fleaux soyent brisez menuz Comme sablon est en mers areneuses, De Dyoméde, de Busirres tenuz En feu gregoys et en souffre tous nuz, En fumées de souffres ombrageuses, D'epydimie, de mors contagieuses; Pour leurs malfaictz soyent à ceste foys Tous absorbez par façons douloureuses, Ses gros souillars et infames Angloys,

Prince du ciel, de pensées desireuses, Par oraisons humbles, affectueuses, Je te supplie, comme ay faict plusieurs fois, Que confondes en peines langoureuses Ses gros souillars et infames Angloys.

### RONDEAU.

Vuydez, Angloys, hors de noz terres, Vuydez plus viste que le pas; Puis que n'osez demener guerres, Vuydez, Angloys, hors de noz terres; Vous ne povez plus tenir serres, Car faim vous conduyt au trespas; Vuydez, Angloys, hors de noz terres, Vuydez plus viste que le pas.

Finis.





Apologie des Chamberières qui ont perdu leur mariage à la blancque <sup>1</sup>. On les vend à Paris, par Alain Lotrian, demourant en la rue Neufve-Nostre-Dame, à

## L'Acteur à son Amy, salut.

ongnoissant que tu as desir,

Amy, et que tu prens plaisir

D'ouyr et veoir choses nouvelles,

Racompter t'en veulx les plus belles

Qu'ouys depuis ung an en çà, Des chamberières de par deçà, Lesquelles, sans avoir dispence, Au moins ainsi comme je pense,

l'Escu de France.

1. In-8 gothique de 4 ff. de 26 lignes à la page. Au frontispice, deux bois posés l'un au dessus de l'autre. A celui d'en haut, un bâtiment hexagone flanqué de tourelles; à chacune des trois fenêtres visibles, on voit un homme et une femme. A celui d'en bas, deux groupes amoureux, dont l'un est assis et boit à une table. Reproduit en fac-simile autographique.

Pretendoient d'avoir benefice, Si l'aveugle faisant l'office N'eust pour icelles tiré blancque<sup>4</sup>, Et ne leur est demeuré blanc que Leur cul, s'il n'est ou noir ou gris. Vrayment, mon ami, je me ris Du malheur desdictes chambrières, Qui pensoient bien estre gorrières Si leur teston eust rencontré. Escoute, et je te racompteray Les regretz qu'un jour, par fortune, Je veys et ouvs faire à une Attendant place à la fontaine « Que la forte fiebvre quartaine », Disoit-elle lors, « puist tenir « Celui qui premier feist venir « Ce jeu de blancque en ceste ville. « Je suis par luv la plus serville, « La plus dolente et langoureuse, « La plus paovre et plus malheureuse « Qui soit dessoubz le firmament. » Parlant alors à sa compaigne, Qui n'estoit de Troye en Champaigne, Mais de Paris : « Ce m'est venu « Et ce grand malheur advenu, « J'avoye ung jour, sans varier,

<sup>1.</sup> Sur les formes du tirage de cette sorte de loterie, importée en France par les Italiens, on peut voir l'agréable chapitre d'Etienne Pasquier, Entendre le numéro, dans ses Recherches de la France, livre 8, chap. 49, éd. de Paris, P. Ménard, 1633, in-fol., p. 760-61.

« Quinze frans pour me marier,

« Lesquelz deuement gaignés j'avoye

« En ung logis où je servoye;

« Mais ilz ont fait par la fenestre

« Ung sault, parcequ'il m'advint mettre

« Dix testons desditz quinze francs,

« Qu'ilz estoient à moy nectz et francs,

« A ceste blancque malheureuse,

« Où j'ay esté aussi heureuse,

« Sans jurer Juno ne Jupin,

« Comme les enfants Turlupin<sup>1</sup>,

« Qui sont malheureux de nature;

« Car, attendant bonne adventure,

« Helas! il m'advint mal encontre;

« Mais, se jamais [la] je rencontre

« Benefice en or ou argent,

« J'en feray mon amoureux gent,

« Mignon, gorrier, gaillard et gay,

« Pour danser pavane et vert gay,

« Le mois de may, au vert boscage

« Escoutant le pinson ramage,

« Et cueillant le gentil muguet.

« Mais tout l'argent de mon bancquet,

« Las! y est demeuré contant.

1. Le mot est, comme on voit, bien antérieur au commencement du XVII<sup>e</sup> siècle, époque où le fameux farceur Henri Legrand, dit Belleville, prit comme nom de théâtre ce nom de Turlupin, et le rendit à jamais célèbre. Quant à l'expression proverbiale enfants de Turlupin malheureux de nature, elle est on ne peut plus fréquente au XV<sup>e</sup> siècle et dans la première moitié du XVI<sup>e</sup>.

- « Nous pensions bien boire d'autant
- « Dans une tasse de cinq mars 1.
- « Mais ce sera le mois de mars,
- « Si je peulx espargner ung soul,
- « Que nous beyrons tout notre soul
- « Dedans ung pot monsieur de terre.
- « Non contente de ce caterre
- « Et malheur qui m'estoit venu,
- « Aultre desir m'est advenu
- « Tout mon reste à la blancque mettre,
- « Sans advertir (ne) dame ne maistre,
- « Pensant qu'il estoit impossible
- « Fortune m'estre tant nuysible
- « Que d'avoir blaneque à chacun coup<sup>2</sup>.
- « Et puis y en avoit beaucoup,
- « Affin que le vray je declaire
- « Que comme moi je voyois faire,
- « Dont plus que devant m'enhardis.
- « Mais, ô vray Dieu de Paradis,
- « J'y ai de rechief tout perdu.
- « Qu'en fust le maistre bien pendu,
- « Et que j'en eusse faiet l'office!
- « Aussi de tenir benefice
- « Il n'appartient pas à chambrière.
- « Tout me vient sens devant derrière;
- « Malheureuse suis de nature.
- 1. C'est-à-dire une tasse d'argent du poids de 5 marcs.
- 2. On voit par la que, quand on tiroit un billet blanc, on n'avoit rien, et, comme les billets blancs étoient plus nombreux que ceux portant des deviscs, le nom en fut donné à la loterie.

« Je te diray aultre adventure

« Qu'à la dernière m'est venue 1,

« Pourveu que ma desconvenue

« Tu ne recites à personne. » Oyant cecy, mot je ne sonne,

Attendant de sçavoir la fin

De ce joyeulx compte, et affin De bien au long le cas t'escripre Pour t'esionyr et faire rire

Pour t'esjouyr et faire rire, Le recitant en compagnie.

« J'ay ung maistre qui me manye

« Et cetera, puis en l'oreille

« Me baise tant qu'il me resveille

« Pour avec luy passer le temps. » Perrette respond : « Je l'entens ;

« Faict-il cela souventes fois? »

- « Vrayment, m'amye, et maintes fois

« Ung teston me donne ou demy.

« J'ay oultre tout cest argent my

« A ceste malheureuse blanque,

« Et si tout m'est venu plus blanc que

« N'est ung cigne, ou farine ou neige.

« Par ce moyen, plus d'argent n'ay-je,

« Et suis de marier moins preste,

« Que je fus oncques. Mais, au reste,

« Ung point y a qui me conforte :

« Je suis encores aussi forte,

« Aussi puissante, aussi habille

« Pour gaigner au jeu de la bille,

1. Ainsi la blanque n'étoit pas toujours ouverte; il y en avoit plusieurs qui se succédoient avec des intervalles.

- « Que je fus jour de mon jeune aage,
- « Pour mieulx gagner mon mariage,
- « Passant le temps et m'esbatant,
- « Que n'ay fait à la blancque. A tant
- « De toy prendray congié, m'amye,
- « Estimant que ne diras mye
- « Ce que je t'ay cy recité. »
- « Nenny », dict-elle, « en verité
- « N'en ayes soucy ou esmoy;
- « Vivant n'en sçaura rien de moy,
- « Ou le vray Dieu me puist mauldire.
  - « Vrayment, puisqu'il t'a pleu me dire
- « Ta tant malheureuse fortune,
- « Je t'en veulx racompter une
- « Qui m'est, comme à toy, advenue
- « Et par ceste blancque venue.
- « Que mauldicte en soit la semence! »

Adonc la fillette commence

En ces motz, voire, ou en pareilz, Mais premier feist ses appareilz,

Et dessus son seau s'est logiée,

Disant : « Je me suis obligée

- « Pour cinq testons à ma maistresse,
- « Qui me cause au cueur grand destresse,
- « Pensant gaigner mon mariage
- « Comme toy. Oultre, mis en gaige
- « Ma bonne robe et mon corset.
- « Et des chemises encor sept,
- a Pour dix aultres, soubz trois devises,
- « L'une pour ravoir mes chemises,
- « L'autre pour gaigner ung amy,
- « La tierce pour chanter fa my,

« Ce beau mois de may, en l'ombrage,

« Bouffant en l'amoureux ouvrage.

« Mais sçais-tu quoy? Toute freloire4.»

- « Vrayement, tu n'entendois le loire

« Non plus que moy, m'amye Perrette;

« Car le bien du jeu d'amourette

« Tu y as comme moi perdu,

« Et tu as ton bien despendu,

« Ainsi que tu m'as recité. »

Amy, pour dire verité,
Escoutant lors ceste devise<sup>2</sup>,
L'une desdictes deux m'advise,
Qui changea soudain de couleur.
L'autre demande: « Quel douleur
« Ou quel mal t'est-il advenu? »
— « M'amye, nostre cas est congneu:
« Cest homme-là nous escoutoit. »
Ainsi que ces mots racomptoit,
Je commençay à m'eslongner;
Car, s'on m'eust venu empoigner,
Je croy qu'on m'eust gallé la teste.

Amy, sur ce point je proteste Que bien folle est la créature Qui se mect en telle adventure,

<sup>1.</sup> De l'allemand verloren, perdu. Refrain très populaire depuis qu'il avoit été mis à la mode par la fameuse chanson de Clèment Jannequin sur la bataille de Marignan. Cf. Le Roux de Lincy, Chants historiques françois, t. 2, p.

<sup>2.</sup> Cette conversation.

Et qui va à la guerre aux femmes, Où maintz sont bien souvent infames, Et leur faict-on payer l'amende. A tant à Dieu je te commande.

Finis.





L'heur et guain d'une Chambrière qui a mis à la blanque pour soy marier, repliquant à celles qui y ont le leur perdu 1.

Imprimé à Paris, par Jehan Real.

## Au Lecteur, salut.



1. 4 ff. goth. Au frontispice, une femme debout, bras nus, les cheveux épars sur le dos et retenus par uu ruban dont les bouts flottent derrière sa tête; elle tient une plante de la main gauche. Au verso du frontispice, un homme et une femme se parlant. Reproduit en 1831 en fac-simile autographique, tiré à 40 exemplaires.

A passer temps? Adonc me pris à lire
Ung petit bref de parolles legières
Qu'avoient causez entr'eux ii chambrières.
En les lisant, une jeune fillette,
De maintien doulx et de regard honneste,
Me vint reprendre et me dict sans targer
Que tort avoient de blancque eulx estranger,
Et qu'elle avoit gaigné plus que perdu
Au jeu de blanque; ainsi l'ay entendu.
Lors me compta, sans faire long sejour,
Comment bon heur luy advint en ce jour.

### LA CHAMBRIÈRE.

Quand j'ay congneu que ne gaignois assez A mon service afin mary avoir, Trente-deux solz j'ay soubdain amassez, Lesquelz m'estoient grand richesse et avoir. Mettre à la blancque ay fait le mien debvoir, Où n'ay perdu; sure en suis, somme toute. On ne perd pas tout l'argent qu'on y boutte.

Aulcunes sçay qui de blancque se plaignent Pour ce qu'ung coup ilz n'ont point rencontré; Mais en mettant leurs testons il[z] se feignent, Et au Hazart n'ont pas bon œil monstré. Lors le llazart s'est contre eulx demonstré Rude et cruel, courant ailleurs la poste, Et ont perdu l'argent de robbe et cotte.

Ce n'est pas tout: car, leur vueil entendu, Suyvant llonneur n'estoient point en la place; Mais poursuyvoient le leur guain pretendu Que de Venus possederoient la grace. L'une des deux estoit vieille crevasse, Qui son mignon vouloit faire pompeux; Mais blanque feist le sien maintien honteux.

De male mort le banquier maudissoit, Car son mygnon luy monstroit chère grise; De quinze frans le tas appetissoit; La robbe aussi estoit en gaige mise. Or, quant à moy, ung chascun bien j'advise Que n'ay en blanque aucun denier submis Fors par Honneur, qui est de mes amys.

L'autre d'après, assez jeune tenue, S'en plainct aussi en cueur et en couraige, Laquelle estoit d'un autre entretenue, Où elle avoit desjà passé son aage, Prêt¹ elle avoit content son mariage Pour quelque sot, qu'elle eust fort abusé, Quelqu'autre aussi, s'il n'eust esté rusé.

Son mariage à la blanque elle a mis, Soubz ung espoir qui pas beaucop ne vault, Et lors Hazard luy a du tout desmis Son vain espoir, qui maintes fois deffault; Bon heur aussi, ainsi penser le fault, A son espoir ne s'est pas entendu, Et par cela au jeu elle a perdu.

Un aultre estoit, qui n'eust le cueur marry, Car vingt escus à la blanque gaigna,

<sup>1.</sup> Imp.: Près.

Et pour devise avoit: Mon bon mary.
Deux ou trois coups hocher Bien me daigna;
Lors le blanquier contre elle s'indigna,
Non pas trop fort, car il l'eust deshousée,
S'elle cust voulu, la tendrette espousée.

De faire ainsy je n'ay point esperance, Ne plaise à Dieu, de cueur je le prometz; Aussi Hazart a pris d'Heur l'acointance, Et m'ont promis des biens plus que jamais; Suyvre Venus du tout je me desmetz; Et suyvre Honneur j'ay tousjours pretendu, Et par cela au jeu n'ay point perdu.

Par plusicurs fois en mariage mise J'eusses esté, voire, depuis deux ans; Mais pauvre estoys, et de tous biens demise, Qui m'estoient fais à porter très pesans; Advenu m'est, qui me sont bien duisans, Hazart et Heur, dont point me mescontente: Heureuse suis, dont doibtz estre contente.

J'ay beaux habitz et beau linge tout neuf, Beau demisceint d'argent sur mes costez, Deux chapperons, tabliers plus de neuf, Chausses, soulliers et biens de tous costez. Pour ce vous pry que de biens ne doubtez; Venez vers moy, se me voulez avoir, Je vous feray d'entretien le debvoir.

La blanque a faict mon argent croistre fort, Dont mercy Dieu et le bon heur aussi; Et par cela j'ay en Dieu mon confort Qu'auleun viendra pour m'espouser icy. Cent livres j'ay gaignées, Dieu mercy; C'est pour celuy lequel m'espousera, Et qui amy mon cueur reclamera.

En aage suis; de beaulté me contente;
Ma devise est: En toutes parts brunette;
En mouvement je ne suis point pesente;
On peult bien veoir que j'ay ung eueur honneste:
Vienne ung amy, me voilà toute preste
Le recepvoir si très benignement
Qu'il en aura en fin contentement.

Je fais ey fin, concluant par mon dire Que j'ay esté en (la) blanque très heureuse; Mais d'ung regret mon pauvre cueur souspire, Et par maintz jours je me rends douloureuse. Pour quoy cela? Las! je suis langoureuse Du mal d'amour, qui tousjours me tourmente, Et sans cesser dedans mon eucur augmente.

Prens donc bon cueur, ô bonne chambrière! Et riens ne doubte; à la blanque fault mettre. N'en tire point ne cul ne teste arrière, Si mariée en peu de temps veulx estre. Certainement le nombre il fault congnoistre Dessus le doigt, et aussi la devise, Laquelle auras dedans ton billet mise.

Pardonnez-moy, ô bons leeteurs humains, Si j'ay ey dict chose qui trop repugne Encontre aulcuns; je n'en dis plus ne mains Que je vouldrois qu'il me feust dit d'aucune Qui m'enseignast, sans user de rancune. Adicu vous dy; à la blanque mettez 1, Et, comme moy, du jeu vous contentez.

### Finis.

1. Combien eût été heureuse la brave fille que notre anonyme met en scène, et qui fait de la blanque l'instrument de tout mariage, si elle eût vécu plus tard, à la fin du XVIe siècle, au moment où Louis de Gonzague, duc de Nevers, établit, en 1579, et hypothéqua sur ses biens, cette loterie de mille écus en faveur de pauvres et honnêtes filles à marier, qui duroit encore du temps de Sauval! Elle se faisoit aussi par billets. Les mauvais portoient : Dieu vous console; les bons, Dieu vous a élue. Du reste, pour le détail des formalités et des cérémonies interminables de cette fondation, nous renvoyons à Sauval, qui en a parlé dans l'un de ses plus nouveaux, de ses plus amusants et de ses plus complets chapitres, un de ceux qui montrent ce qu'eût été son livre s'il l'eût achevé, celui des loteries. On le trouvera au tome 3, dans le 14e livre, et ce qui se rapporte à la loterie du duc de Nevers n'y occupe pas moius de trois pages in-folio (p. 69-71).





Le Banquet des Chambrières fait aux Estuves 1.

1541.

## L'Auteur à son Amy.

uisqu'il te pleust vers moy trans-[mettre]
Ton escrit en forme de lettre,
L'an passé, d'aucunes chambrières
Qui leurs mariages ès bryères

1. Les deux éditions modernes disent: Fait aux estuves le jeudy gras. Quant à l'édition originale, elle a 8 ff. goth. sous les signatures A-B, 21 lignes à la page. Au frontispice, les deux mêmes bois qu'à l'Apologie; au verso, une bourgeoise assise devant le feu, se chauffant les jambes et les cuisses, à peu près comme dans la miniature des Heures d'Anne de Bretagne. Au dernier verso, un homme marchandant uue pièce d'étoffe à un marchand debout derrière une table grossière. Il en a été fait de nos jours un fac-simile tiré à 40 exemplaires. Une première réimpression en fut faite à Rouen, chez Nicolas Lescuyer, près le grand portail Notre-Dame. Titre

# BANQUET DES CHAMBRIÈRES. 285

N'avoient perdu, mais à la blancque <sup>1</sup>,
Je ne ris autant d'un an que
Je feis l'autre hier du banquet,
Des comptes, devises, caquet,
Jeux, mots, ridz, chansons et sornettes
De quatre jeunes godinettes
Aux estuves le jeudy gras;
Ressembler ne veux aux ingrats
Qu'ilz ne daignent reponse rendre.
Or, amy, pour le cas entendre,
Celui qui ce nous recitoit
Les assistans tant incitoit
Qu'ils ne pouvoyent tenir de rire,
Et, pour le vray au long t'escripre,
Jamais le bon falot Jean Serre <sup>2</sup>,

encadré signé du chiffre 7, avec deux têtes accouplées entourées d'un serpent et la devise HAPONTA KAI MEA-AONTA (les choses présentes et les choses futures); 6 ff. in-8 et un feuillet blanc. Une seconde réimpression en parut à Rouen, chez Loys Costé, libraire, rue Escuyère, à l'enseigne des trois +++ couronnées. Titre encadré; 7 ff., avec la signature E au titre et un feuillet blanc à la fin.

1. Ainsi l'auteur du Banquet des chambrières connoissoit celui de l'Apologie des chambrières qui ont perdu leur mariage à la blanque; mais malheureusement cela ne nous dit pas le nom de l'un plus que de l'autre.

2. Ce Jean Serre a eu l'honneur d'une épitaphe de Marot (éd. Lenglet-Dufresnoy, t. 2, p. 416-17) :

De Jean Serre, excellent joueur de farces.

Ci-dessous gist et loge en serre Ce très gentil fallot Jean Serre... Lequel pieçà est mis en serre, Coiffé d'un beguin d'un enfant Sous un haut bonnet triomphant, N'en fist Parisien si ayse, Combien qu'il cust grace niayse<sup>4</sup>, Que chacun rit de cette histoire.

Amy, quelque jour de la foire Sainct-Germain, quattre chambrières Assez mignonnes et gorrières Prindrent complot, comme il me semble, D'aller aux estuves ensemble Le jour dessusdit; ce jour vint, Duquel, comme au vray il advint, Toutes quatre ensemble arrivèrent,

Et grand joueur en son vivant, Non pas joueur de dez ne quilles, Mais de belles farces gentilles, etc.

Malheureusement la pièce n'a pas de date.— Nous ne savons si te Jean Serre de Carpentras, auquel Bertrand des Marins, de Marsan, a dédié son Rosier des dames, est le même individu.

1. Notre auteur a même imité les vers de Marot:

Or bref, quand il entroit en sale,
Avec une chemise sale,
Le front, la joue et la narine
Toute couverte de farine,
Et coiffé d'un beguin d'enfant
Et d'un haut bonnet triomphant
Garni de plumes de chappons,
Avee tout cela je repons
Qu'en voyant sa grace niaise
On n'estoit pas moins gay ny ayse
Qu'on n'est aux Champs Elisiens.

Où place assez bonne trouvèrent. « Et puis, mes filles », ce dit l'une D'elles, la plus vieille, « Fortune « Nous sera-el ce jour propice? « Je eroy que ouy; succre et espice « Avons pour manger, cas friand. » Babeau, la belle aux yeux rians, Repond: « Ma mère, paix, paix, paix! « Parlez plus bas; j'ay du porc frais, « Une andouille et quatre saulcices, « Que, malgré nos maistresses chiches, « Mengerons. N'as-tu rien, Perrette? » - « Si ay : j'ay une cottelette « Qui le ventre quasy m'eschaulde. » - « Moy, un pasté à sauce chaulde », Dist lors Alizon la mignonne, « Et si av la bourse assez bonne. » - « Filles, montés sans babiller; « Si yous youlez deshabiller, « Le baing est desormais trop chaud. » La vieille, en qui beauté deffault, Pas ne fut alors si honteuse Comme est une jeune amoureuse, Quant ce vient la première nuict, Ne scachant quel est le deduict, N'ose despouiller sa chemise; S'est incontinent nuë mise, Et, sans cacher sa penillière, Fut des fillettes chambrière. J'entens à leur tirer leurs chaulces. Or, ainsi que vieilles sont faulces, Tirant les chausses d'Ysabeau,

Feit un pet, qui ne fut fort beau,
Disant ces mots: « Passe, courtault;
« Je croy qu'à mon cul le sens faut,
« Ou je ne sçay ce qu'est à dire. »
Les filles se prindrent à rire,
Et du ton tonnant estonné,
Toutes trois bouschèrent le né,
Dont la vieille bien peu on prise.
Cela fait, chascune s'est mise
Dans le bain; chascune se lave;
Chascune tend se faire brave.

Après que la vieille desvée Eut sa penillière lavée, Va en un estroit recullet, Où quelque chambrière ou varlet Luy ratissa d'ung vieil cousteau Le ventre jusques à la peau<sup>4</sup>.

1. On a déja vu cette habitude mentionnée dans deux pièces du premier volume de ce recueil (p. 84 et 103), et son observance fait partie des qualités d'une belle femme dans quelques vers de la pièce en prose la Source et origine des c... sauvaiges:

Le ventre epois, motte de frais rasée.

Il y est fait allusion dans la farce des Bâtards de Caux du manuscrit La Vallière. Le père y laisse à sa fille un rasouer:

> Et quant elle en sera à poinet, Elle en ratissera maujoinet. Il y a je ne sçais combien, Ma mère en ratissoit le sien.

Les facéties de Pogge ont même une histoire à ce sujet: De meretrice conquerente de tonsoris maleficio; fac. 114. Ce fait, Perrette fut abille D'aller empoigner la cheville; Alizon la suyvit de près, Ausquelles on faucha leur prez. Babeau, non scachant que c'estoit Qu'on leur faisoit, ne se hastoit Les suyvir, pensant que pisser Alloyent leans, ou pour seicher Leurs corps à quelque linge doux. La vieille luy dit: « Hastez-vous « Cependant qu'elle est en bon point. » — « Certes, je n'v entreray point », Respond à la mère Ysabeau; « Ceste femme tient ung cousteau; « Elle me pourroit bien couper « Le maujoinet 1 : laissez m'eschapper ; « Eunenda, point n'y entreray. » — « Ma fille, je vous monstreray « Comme on y fait; ne craignez rien: « On ne yous fera que tout bien. » Elle y entra. Babeau se couche; La vieille luy lave la mouche 2, Puis elle dit: « Ma belle fille, « Mettez le pied sur la cheville. » Quant la toison fut bien mouillez, La rasant: « Vous me chatouillez », Luy dit la mignonne Babeau. -« Ma mie, pour Dieu! allez tout beau; « Gardez que vostre pied ne grille.

<sup>1.</sup> Costé et Lescuyer : Ma mère.

<sup>2.</sup> Costé et Lescuyer : la bouche. P. F. II.

« M'amye 1, comment cela fretille! » - « Ennenda, vous me faites mal; « Laissez m'aller, propos final », Dist el d'assez laide grimace : « Vous m'avez coupé la fendasse. » La vieille ratissa en sorte Que Babeau cuvdoit estre morte. Mais en fin elle fut moult fière D'avoir ung si mignon derrière; Si vestit sa blanche chemise. La nappe fut près du baing mise, Le petit banquet appresté. Les deux se misrent d'un costé, Deux de l'autre; puis, quant ilz eurent Desjeuné, toutes quatre beurent D'autant, ainsi qu'il est à croire.

Babeau dit: «Je sçay une histoire,

« S'il vous plaisoit de l'escouter,

« Pourveu que point le caquetter

« On ne voulust à ma maistresse,

« Qui au cœur en auroit tristesse,

« Très volontiers le vous diroye. »

- « Dy hardiment », respond Maroye;

« Chascune de nous fait serment

« De n'en parler aucunement.»

#### DIZAIN.

« Un jour Monsieur descendoit en la cave

« Avecque moy, qui suis sa chambrière,

« Lequel, marchant dessus ma robe brave,

L. Ed. goth.: Hemy.

- « Sur les degrez me feist choir en arrière;
- « Luy, cognoissant assez cette manière<sup>1</sup>,
- « Me redressa sus le cul d'un tonneau.
- « Holà! Monsieur! luy dis-je lors, tout beau!
- « Laissez m'aller: je suis toute gastée.
- « Il me repond : Ne te fache, Babeau,
- « Avant partir tu seras descrottée.

« Ce cas fut fait par mon serment.» - « J'aymerois tel descrottement », Dist une fille assez movenne;

« Mais escoutez toutes la mienne :

#### DIZAIN.

- « Un jour passé mon maistre m'accolla
- « Dessus un banc, où me trouva assise,
- « Et puis me dit: M'amye, faisons cela,
- « Car c'est un jeu que tout le monde prise.
- « Incontinent retroussa ma chemise.
- « Et me coucha pour myeulx faire à son ayse;
- « Mais lors je fis un petit la mauvaise,
- « Non cognoissant quels estoient telz esbats:
- « Enfin je dy : J'ayme bien qu'on me baise,
- « Puisqu'en baisant l'on me met le cul bas. »
  - α Vrayement, j'aymeroye telz sabbats! » Respondit la vieille sans dents; « Et joueroye à mettre dedans « Aussi bien que je feis jamais. »

Lors Alizon vit en un mectz Le porc frais, dont se print à rire;

Isabeau se luy vint à dire :

1. Ce vers manque dans l'édition de Costé.

« Ma sœur, de quoy te souvient-il?

« Sçais-tu quelque compte subtil

« Pour recréer la compaignie? »

- « Il me souvient quant je manie »,

Dit-elle, « ce que tu scavs bien.

« De frais rasé, où quasi rien

« N'apparoist de poil, tout ainsi

« Est-il de ceste coisne icy ;

« Voilà le point qui me faict rire. »

— « Mes fillettes, je vous veux lire

« Un faiet digne assez de memoire;

« Mais premier il me convient boire

« Et destrousser ce gobelet.

## Cameron 1.



illes, à un père seullet, « Toutesfois lors d'assez jeune aa-« Dedaus un caduc hermitage <sup>2</sup> « Arriva <sup>3</sup> une godinette

- 1. L'histoire suivante, qu'on refrouve dans les Contes de La Fontaine sous le titre du Diable en enfer (livre 4, conte 10), vient du Décaméron de Boccace, où elle forme la 10e nouvelle de la 3e journée, et notre auteur a signalé son original dans le mot Cameron qu'il a mis en tête. On se rendra facilement compte de cette forme quand on se souviendra que le titre de la traduction de Laurent de Premierfaict étoit le Livre de Caméron, qui, dans les éditions suivantes, devint le Livre Caméron. La traduction d'Antoine Le Maçon parut seulement en 1545.
  - 2. Ed. de Lescuyer et de Costé:

Dedans un fort cadue village.

3. Id.: demcuroit.

- « Qui desiroit d'estre nonnette
- « Et vivre de pain et racines.
- « Or, ainsy que jeunes poupines
- « Il est aysé à decepvoir,
- « Le frère 1 mist tout son debvoir
- « De luy apprendre une leçon
- « Du moyen, manière et façon
- « De remettre un diable en enfer,
- « Combien qu'il fut plus dur que fer,
- « Non pas ainsi que Theophille 2.
- « Si vint dire à la jeune fille :
- « Avez-vous bonne volunté
- « Vivre avec moy? Pater sancte,
- « Autre chose je ne prochasse,
- « Respondit-elle sans fallace;
- « Je ne quiers que la vie munde.
- « Or, dist-il, Dieu priva du monde
- « Le grand diable par son peché
- « D'orgueil, du quel fut entaché; Pour tant, quand ce malheureux diable
- « Vient au monde, il est delectable
- « A Dieu le remettre en enfer,
- « Pour les damnez v reschauffer;
- « J'entens le tout sans deshonneur.
- « La fille respond : Mon seigneur,
- « Comment se fait cela? Comment?
- « Dict-il; ma fille, habillement,
- « Sans plus tarder, despouillons-nous,

E. Id: Un mignon.

2. Est-ce une allusion au Théophile des légendes du moyen âge sur les miracles de la Vierge?

- « Puis nous nous mettrons à genoux ;
- « Ainsi apprendrés la manière
- « Chasser le diable en sa tanière.
- « Le jeune homme osta sa chemise,
- « Sans rien aucunement cacher.
- « Incontinent se va lacher
- « Le grand diable de ce mignon,
- « Plus rouge que n'est un oignon.
- « Elle, voyant cela saillir,
- « Commença lors à tressaillir,
- « Disant: Que vois-je là dehors
- « Ainsi saillir de vostre corps?
- « Beau père, il semble d'une bille.
- « Certes, dit-il, la belle fille,
- « C'est le diable, sans nul desfault,
- « Qui hors de mon povre corps sault
- « Pour faire quelque deplaisir;
- « Fille, c'est à vous grand plaisir
- « Que n'en avez ung comme moy;
- « Las! pour m'oster de cest esmoy,
- « Usez devers moy par concorde
- « Des œuvres de misericorde,
- « Et chassons ce diable en enfer,
- « Ou qu'il voise allieurs se chauffer.
- « Ceste leçon tant recorda,
- « Que la fille enfin s'accorda.
- « Si se mirent dessus le lict.
- « Où feirent l'amoureux delict2,
- » Chassant ce diable a toutes foys
- 1 Ed. Lescuyer et Costé : Il semble à le voir.
- 2. Il manque un vers pour rimer avec le suivant.

- a Qu'il sortoit 1. Changeons de propos;
- « S'il n'y a plus de vin ès potz,
- « Mandons-en; sus à ce pasté!
- « Vrayement, voylà trop caqueté.
- « Quand je manie ceste andouille,
- « Il m'est avis qu'on m'en fretouille ;
- « Le goust me monte jusqu'au cœur :
- « C'est un metz qui donne vigueur
- « Souventes foys quant on se baigne.»
- « Vien çà », dist l'une à sa compaigne.
- « Je te prie, dy moy sans resver,
- « En mis-tu jamais, sans laver,
- « Au pot? » « Si ay, par mon serment. »

Pour fin, voilà le preschement Des dessus dictes chambrières, Qui sçavoient assez les manières De faire... chascun m'entend bien. Pour present, amy, n'ay plus rien Qui soit plaisant à te rescripre, Sinon que bref te feray rire, Si je t'envoye <sup>2</sup> la chanson Que feit en ce lieu Alizon.

### Finis.

- 1. Les deux réimpressions ont : Qu'il soit.
- 2. Les deux réimpressions : tenoye.



Prosa cleri Parisiensis ad ducem de Mena, post cædem regis Henrici III. Lutetiæ, apud Sebastianum Nivellium, typographum Unionis, 1589<sup>1</sup>.

Prosa cleri Parisiensis ad ducem de Mena, post cædem regis Henrici III.

1.



ux de Mena, pro-rex regni, De stirpe Caroli Magni<sup>2</sup>, Si justa sint natalia, Frater, saltem uterine,

1. Nous avons copié cette pièce d'après l'exemplaire de l'abbé Sepher, acquis 361 francs à sa vente en 1786 pour la Bibliothèque du roi, où il est encore. C'est un in-8 de six cahiers de 2 ff. chacun, sauf le dernier, sous les signatures A-F. La prose latine est imprimée en italique, et le chiffre des stances est en vedette à la tête de chacune; quant aux pages, elles ne sont paginées qu'au recto, 3, 5, 6, 9, 11. La traduction françoise, imprimée peut-être après coup (car le papier, tout en ayant la même marque, n'est pas le même), est en romain d'un caractère plus fin, les pages bien numérotées de 13 à

Catharinæ Lotharenæ <sup>3</sup> Nova gestantis lilia.

21; les numéros des strophes sont à côté du premier vers, et les 5e, 6e, 11e et 12e vers de chaque double strophe sont imprimés en retraite, tout en étant de la même mesure que les autres. M. Leber en avoit un autre exemplaire, qui se trouve maintenant à Rouen. (Cf. son Catalogue, t. 2, p. 208-9, no 4044.) Dans sa dissertation De l'état des pumphlets avant Louis XIV, M. Leber avoit fait remarquer que, sous son apparence lorraine et catholique, c'étoit un pamphlet royaliste des plus violents; que ni Pighenat, le curé ligueur, ni Sébastien Nivelle, l'imprimeur de l'Union, n'y étoieut pour rien, et que leur nom avoit servi de masque à quelque membre de ce tiers parti des royalistes d'où la Satyre Ménippée devoit sortir. M. du Roure, qui en a parlé dans son Analecta Biblion (in-8, 1837, t. 2, p. 83-86), en possédoit une copie sur peau de vélin faite en 1780, et il en a paru en 1786, chez Didot l'ainé, une réimpression à 56 exemplaires, dont 6 sur peau de vélin.

2. Cf. les notes de la Menippée, éd. de Ratisbonne,

1709, t. 2, p. 275-76.

3. Catherine-Marie de Lorraine étoit, comme le duc et le cardinal de Guise, tués aux états de Blois, et comme le duc de Mayenne, fille du duc de Guise tué par Poltrot devant Orléans. Elle avoit épousé, en 1570, Louis II, duc de Montpensier, et c'est sous le titre de princesse de Montpensier qu'elle est toujours désignée dans les mémoires contemporains. On sait ce que L'Estoille et la Ménippée nous ont appris sur sa haine contre Henri III, sur sa joie à sa mort et sur les honneurs qu'elle fit à la mère de l'assassin; mais de cette violence de passion politique à s'être livrée au moine meurtrier, il y a encore loin, et ce n'est qu'une de ccs calomnies infâmes à

2.

Eheu, bellator insignis, Nunquam bellis erit finis Quibus vexatur Gallia? Ecce te hortatur clerus Ut tu, tanquam leo ferus, Ducas agmen in prælia.

3.

Quis pudor regem Navarre Dominari et regnare In universa Francia, Cui non erat, sex sunt menses, Extra pagos Bearnenses Exeundi licencia.

4.

Laudatur tuæ sororis Adfectus plenus amoris, Quæ se magna constantia Subjecit Dominicano, Pacta ut mortem tyranno Daret vi vel astutia.

5.

Hæc, nacta virum haud segnem:

- « Eia » inquit, « fige penem
- « In alvi latifundia,
- « Æque penitus ac ferrum,
- « Quod jurasti vibraturum
- « Intra Henriei lilia. »

l'usage constant de tous les partis, qui, quand ils l'emploient, trouvent le moyen des plus légitimes. 6.

Ergo pius ille frater Compressit eam valenter Redditurus vota pia; Ad septimam usque costam Recondit virilem hastam, Fusa seminis copia.

7.

O ter quaterque beatus Ventris Catharinæ fructus, Compressæ pro ecclesia! O felix Jacobus Clemens, Felix martyr, felix amans, Inter millies millia!

8.

Ecquis non cedit amori?
Fuit ei dulce mori
Pro tam digna amasia,
Dum ferit ad Sanclodunum,
Memorandus in æternum,
Hostem domus de Guysia.

9.

Et te, fratrem Catharinæ, Tædio nostræ ruinæ Æqua non punget gloria! Tu sines turmas Navarri Coram nobis triumphari Tanquam parta victoria!

10.

Absit a tuo valore

Ut sis perculsus timore Vel aliqua desidia, Et trigintasexviratus Accuset te peculatus<sup>1</sup> Jure et non injuria.

11.

Sis licet nummorum tenax, Tu es fortis, tu es audax, Tu excellis militia: Recense tuos armatos, Ample princeps, et coactos Educ extra superbia.

12.

Nos opprimit dira fames, Nam Hæretici infames Hic circum vastant omnia. Gentes sacræ Unionis, Tam in corpore quam bonis, Patiuntur immania.

13.

Tu, plus perspicax quam Argus, Scis quam mobile sit vulgus Et scindatur in varia. Nulli parcens maledicto, Mutat partes, cum ex voto Non succedunt negocia.

14.

« O inique cæsum regem,

Cf. la note sur la Ménippée, édit. de Ratisbonne,
 2, p. 380.

« Qui colebat bonam legem « Plus quam Romana curia », Jam exclamant imbecilles , Edentes lachrymas molles Ac profunda suspiria.

15.

« O quam sequuta libenter

« Est filia matris iter

« De Estensi familia¹!

« Ecquid non cogit libido

« Atque vindictæ cupido

« In mente mali conscia!

16.

« Inclemens 2 Dominicane,

« Væ tibi et lupæ plenæ

« Ex tua virulentia!

« Væ monstro quod est latura

« Statim post te migratura

« In dæmonum consortia!

17.

« Occidendo catholicum

« Erexistis hæreticum

« Vosmet ad sceptra regia.

« Non collo suo catenam,

1. Anne d'Est, qui, après la mort de son premier mari, le duc de Guise, épousa en secondes noces, en 1566, Jacques de Savoie, duc de Nemours.

2. Ceci est imprimé: In Clemens, pour mieux indiquer le calembour.

« Sed fronti dedit coronam « Vestra intemperantia 1. »

18.

Sic garrit plebs luctu plena, Nec te ipsum, dux de Mena, Eximit contumelia. Quare macte sis virtute: Superato semel hoste, Nulla non feres præmia.

19.

Par Dominico Franciscus Hypocritæ hereticus Et erunt fata paria. Sed vix ne cunctando pecces, Duæ contingunt eclipses Intra sex plenilunia.

20.

Tu vis voto salutari Forte rex inaugurari; Vult dux de Lotharingia<sup>2</sup>; Vult is qui Castillæ regnat<sup>3</sup>, Sed lex salica repugnat Quam disceptaret Anglia!

- 1. C'est dans le discours que l'on voit le mieux passer le bout de l'oreille du royaliste.
- 2. Charles III, qui avoit épousé une des filles de Henri II.
  - 3. Philippe II.

21.

Agnoscunt omnes terreni Ut veros heredes regni Principes de Burbonia. Hi a Ludovico rege, Qui est de sanctorum grege, Descendunt recta linea.

22.

Dignum licet mille regnis, Ne te spes lactet inanis; Sed, exiens Lutetia, Pugna pro aris et focis, Et, victor de inimicis, Refer opima spolia.

23.

Funde Anglos, funde Scotos, Funde quotquot Hugonotos Mittit ferax Germania. Si piis contingat mori,

1. Voici la descendance depuis saint Louis: Robert de France, son 6e fils, comte de Clermont en Beauvoisis et seigneur de Bourbon; Louis ler, duc de Bourbon; Jacques de Bourbon, 1er du nom, comte de la Marche; Jean de Bourbon, 1er du nom, comte de la Marche; Louis de Bourbon, comte de Vendôme; Jean de Bourbon, 2e du nom, comte de Vendôme; François de Bourbon, comte de Vendôme; Charles de Bourbon, duc de Vendôme; Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, roi de Navarre par son mariage avec Jeanne d'Albret, et père de Henri IV.

Sciant omnes liberari A flamma purgatoria <sup>1</sup>.

2.

Fundet clerus pro te preces, Qui regias geris vices; Fundet vota solennia Sancte coletur ut numen Tuum et Clementis nomen In secula perennia,<sup>2</sup>.

Amen.

Prose du clergé de Paris addressée au duc de Mayne après le meurtre du roy Henry III, traduite en françois par Pierre Pighenat, curé de Saint-Nicollas des Champs<sup>3</sup>.

1.

enereux duc de Mayne,
Lieutenant general,
Non du roy qu'on desdaigne,
Mais de l'estat royal,
Né de Charles le Grand,

- 1. Parlant de cette prose dans sa Démocratic de la Ligue, 1841, p. 106, M. Labitte fait justement remarquer qu'elle doit être plutôt d'un huguenot que d'un catholique, car la strophe sur le purgatoire sent bien son Calvin.
- 2. On aura remarqué que dans toutes les strophes le 3e et le 6e vers sont d'un bout à l'autre sur la même rime.
  - 3. On peut voir entre autres, sur Pighenat, les notes

Ou la legende ment.

Frère en la mesme ligne, De mère pour le moins, De dame Catherine, La perle des Lorrains, En qui jà les amis Ont semé nouveaux lis.

2.

Helas! vostre vaillance,
0 guerrier valeureux,
Ne chassera de France
L'orage malheureux?
La guerre y aura cours
Jusqu'au bout de noz jours?
Hé! combatez sans feinte;

Hé! combatez sans feinte; Composez vos squadrons; Chefs, marchez à la jointe, Hardis comme lyons. Le clergé, qui se perd, Charles, en vous requiert.

3.

Voilà pas grand vergogne? Il n'y a pas six mois Qu'au fond de la Gascongne Ce prince bearnois, De force depouillé,

de la Ménippée, éd. de Ratisbonne, t. 2, p. 82, et Labitte, p. 42 et 120. Il est, du reste, fort innocent de cette traduction, qui est bien pâle à côté de l'original latin, et seroit tout à fait digne de l'air du Juif errant. Estoit comme acculé.
Or en toutes provinces
Il brave et fait le roy;
Aux seigneurs et aux princes
Il impose la loy;
Chascun, fors le Lorrain,
Le tient pour souverain.

4.

Ceste gloire immortelle Est deue à vostre seur D'avoir pour la querelle Voire hazardé l'honneur, S'estant soumise en fin Au frère Jacopin,

Moyennant la promesse, Signée de son sang, Que, par force ou finesse, Il perseroit le flanc, Fust au[x] peines des loix, De Henry de Valois.

5.

Elle, qui savoit comme Souvent amoureux font, Afin d'esprouver l'homme Et n'avoir un affront, Luy dist, d'une pudeur Seante à sa grandeur:

« Soit fait, prenez liesse, Mais monstrez la roideur, Prenant vostre maistresse, Dont vous dedans le cœur De Henry, vostre fleau <sup>1</sup>, Ficherez le cousteau.

6.

Doncques le devot moine Redouble ses efforts, Resolu à la peine De mille et mille morts, Ainçois que de faillir De son veu accomplir.

Jusqu'au fond des entrailles Il va l'entreperçant, Pavois, plastrons, ecailles De sa lance faussant; Dans elle en quantité Espand sa deité.

7.

Madame Catherine,
O bienheureux le fruit
Enflant vostre poitrine
Par don du Sainct-Esprit!
O que tout le clergé
Est à vous obligé!

Et pour aussi ne taire Ny le nom ny le los Du religieux frère Aux bons œuvres dispos,

<sup>1.</sup> On prononçoit tantôt  $\beta \ell au$ , tantôt  $\beta au$ , et cette incertitude se retrouve encore dans les lettres de Loret.

O glorieux amant, Benoist Jaque Clement.

8.

Pour une dame telle,
Hé! qui eust craint mourir?
Quelle peine cruelle
Eust voulu n'encourir
Un amy contenté
De si grave beauté.

La garde martyrise Ce pacient de coups, Quant l'ennemy de Guise, Mais ô martyre doux! E[s]t par luy à mort mis, Comme il avoit promis.

9.

Et vous, monsieur leur frère, Vous ne serez donc point, Croissant nostre misère, De mesme gloire espoint? Vous delairrez ainsi Leur merite obscurcy?

L'armée navarroise, Qui n'a soldat de prix, Tiendra les champs à l'aise, Et vous tiendrez Paris? Elle aura donc gaigné Comme un sour[d] assigné?

10.

Ah! vostre renommée,

O prince redouté, Jà ne soit diffamée D'acte de lacheté! La paresse et la peur N'ont place en un bon cœur.

Vous estes, qui estonne, Pour peculat commis, Adjourné en personne Devant les Trente-Six; N'esperez estre absouz Si vous n'allez aux coups.

11.

C'est un mal qu'avarice Familier à voz meurs; Mais vous, au lieu d'un vice, Avez doubles valeurs: Vous estes hault et fort, Craint, puissant et accort.

Quelque mo[n]stre demie Faisant faire aux soldars<sup>1</sup>, Vers la troupe ennemie<sup>2</sup> Guidez leurs estendars; Assez y a de jours Qu'ilz parent noz fauxbourgs.

12.

La ville est affamée: Car ces fiers huguenotz, Avecques leur armée,

c. Une demie montre, où manque la moitié du nombre de soldats porté sur les rôles.

<sup>2.</sup> Imp.: eronemie.

Dont ils nous ont encloz, L'espace d'un long temps Ont degasté nos champs.

Les unis catholiques, Cheans en leurs liens, Souffrent tourmens iniques Et en corps et en biens. Ou il nous faut venger, Ou au joug se ranger.

13.

Vous estes homme habille, Qui peut considerer Comme un peuple est fragile Et prompt à s'alterer Au moindre souflement Du premier mauvais vent.

Comme il voit une affaire N'aller à son desir, Il prend parti contraire Et mesdit à plaisir; Son babil importun Ne pardonne à aucun.

14.

« O ruine cruelle!
O quelle iniquité
Couverte soubz un zèle
De catholicité!
Helas! nostre bon roy
Aimoit la bonne loy »,
Disent iè les infirmes

Disent jà les infirmes, Jettans larmes et pleurs; « 0 crimes dessus crimes!0 douleurs sur douleurs!0 meurdrier plus perversQu'onq soustint l'univers.

15.

« L'autre n'eust pas eu grace, Boiteuse comme elle est <sup>1</sup>, De ne suivre la trace De sa mère Anne d'Est, Afin de s'empescher Volontiers de clocher.

« Ah! piedz tors comme l'ame, A quel mal ne songer Peut l'esprit d'une femme Qui cerche à se venger, Quand de l'honneur et Dieu La crainte n'a plus lieu!

16.

« Malheur sur toy, faux frère, Clement trop inclement, Seduit par la vipère Et son allechement, Enflée en sa maison Ores de ta poison!
« Malheur soubz le faux germe Dont elle enfantera, La vilaine, ayant terme,

<sup>1.</sup> Cf. la Ménippée, éd. de Ratisbonne, t. 1er, p. 17, et le Baron de Fæneste, livre 4, chap. 13, éd. Jannet, p. 301.

Et de là s'en ira, Elle, toy et son part<sup>1</sup>, Là où le diable a part!

17.

« Tuant le catholique , Qui estoit esprouvé , Vous avez l'heretique Au royaume eslevé Par voz maudits dessains , Lorsqu'il y pensoit moins. « Au lieu d'une catène <sup>2</sup> Applicable à son col , Dedans une huitaine , Ou par force ou par dol , Vous luy avez en rond Mis les lis d'or au front. »

18.

Ainsi Paris blasphème,
Outrée de douleur,
O grand duc, et vous-mesme,
Quoy que vostre valeur
Ait sur elle gangné,
N'y estes espargné.
Pour dissiper l'orage,
Disposez-vous à mieux;
Charles, prenez courage:
Estant victorieux,

<sup>1.</sup> L'enfant qui naîtra d'elle, de partus.

<sup>2.</sup> Imp. : cadence.

## DU CLERGÉ DE PARIS.

Vous aurés des honneurs Pleus qu'eurent onq seigneurs.

19.

Comme sainct Dominique
Sur l'hipocrite roy,
Ainsi sur l'heretique
Desvoyé de la foy,
Pourra bien sainct François
Appesantir ses doigtz.

Mais par le cours que prennent Les feuz du firmament, Deux ecclipses adviennent En six mois rarement; Doncques il ne faut pas Pource alentir voz bras.

20.

Il vous fasche peut-être Qu'aux estats il n'a pleu Pour leur roy et leur maistre Jà vous avoir esleu, Et du mesme soucy Autres sont point[s] aussi,

Le roy dit Catholique Et vostre due lorrain; Mais nostre loy salique Resiste à leurs desseins; Où l'on l'aboliroit L'Anglois le droit auroit 4.

1. Les Tudor, montés sur le trône d'Angleterre avec Henri VII, descendoient du second mariage de Cathe21.

Nous n'avouons pour princes Successeurs à noz roys En toutes leurs provinces, Par l'ordre de noz loix, Autres que ceux du nom Et armes de Bourbon.

Ils ont leur origine
Du bon roy sainct Louys
En masle et droite ligne,
Portans les fleurs de lis
Dedans leurs escussons
Que nous reconnoissons.

22.

A eux est la couronne, Ne vous en chaille pas; Vostre brave personne Merite hautz estatz; Mais cestui-cy avoir Est hors vostre pouvoir.

Puisque la lieutenance Vous avez eu de nous, Meuz de vostre prudence, Pourquoy ne ferez-vous En cette qualité Acte d'hostilité?

23.

Le los de voz conquestes

rine de France, fille de Charles VI, et femme en premières noces de Henri V. Bruye outre les François; Allez, fendez les testes Des Anglois, Escossois Et Allemands, suppostz Du roy des huguenots.

Si par mesaventure Leur fureur nous atteint, L'Eglise nous asseure Que le mort en ce point Sera du feu ardent Qui purge l'ame exemt.

24.

Pour vous, grand pair de France, Defenseur de la foy, Vray hoir de la vaillance De ce preux Godefroy, Seront en noz autelz Rendus veuz solennelz.

Après maints beaux eloges,
Maint riche monument,
Dans noz martyrologes,
Vous et Jaques Clement
Serez canonisez
Au reng des mieux prisez.

Ainsi soit-il.

# 316 PROSE DU CLERGÉ DE PARIS.

Ad dementem Parisinorum plebem quæ impurissimum Arsacidam in numerum Divorum refert.

Famosos quoniam vetuerunt jura libellos, Spargere famosis, o plebs, resipisce libelli[s].

Sur la mesme apotheose.

Qui est ce mal né, Non saint, mais danné? Tu le vas nommant: C'est Jaques Clement<sup>4</sup>.

1. Dont Qui est ce mal né est l'anagramme. La Ménippée, si l'on peut faire quelque différence entre un anagramme et un autre, trouva micux quand dans Frère Jacques Clement elle montra: C'est l'enfer qui m'a créé.





# Le Débat de la Vigne et du Laboureur 1.

#### L'ACTEUR.

ng jour m'en allay à l'esbat, Quand j'euz prins ma refection, Après disner, sans nul debat; Je ouy une grande question

D'une vigne et d'un laboureur Estans en contradicion, Dont j'euz une grande frayeur.

Je me cachay en ung buisson Pour escouter leurs parabolles; Adonc commencent leur leçon, S'entredisant maintes parolles. Ains les mis au present registre; Ceulx qui ont hanté les escoles Les liront en lieu d'une espistre.

### LE LABOUREUR.

« Vien ça, vieille, torte, boiteuse, Infecte, pleine de tourment, Laide, hideuse et maleureuse, Tout horre[u]r et encombrement,

<sup>1.</sup> In-8 de 4 ff. de 30 lignes à la page; sans feuillet de titre.

## 318 DÉBAT DE LA VIGNE

Me sauroys-tu dire comment Ne pourquoy ainsi me travailles? Je te le, dy-le promptement; De toy je n'ay proffit deux mailles.

Il pert bien que tu es mauvaise, Car nul ne tient compte de toy; Ton vin ne vault pas la servoise, Il est condamnable en la loy; Force est le laisser à requoy, Car il est de si (très) mauvais goust Qu'il me semble, quant je le boy, Que c'est pur vert-jus de ton moust.

Je sçay bien à quoy m'en tenir, Car je tiens mon celier ouvert; Mais personne n'y veult venir, Pourceque ton vin est trop vert; Jamais ne seray recouvert De la parte que tu me fais; Miculx vault estre en terre couvert Que plus endurer tes forfais.

Tu me trenches tous les boyaulx Par ton aigreur et ta verdure: Colique en vient et plusieurs maulx; De toy ce n'est que toute ordure; Je te prometz, se cecy dure, Je te couperay rasibus: Car de ta liqueur on n'a cure; Ce n'est que moque et tout abus.

Je te houe, bêche et laboure; Sans cesse je suis à ta queue; Mon temps, ma vertu en toy fourre, Et de vin ne me rens la queue; Si me seroit-elle bien deue; Mais, pour le dire à ung mot brief, Je n'en ay pas pour ma repeue Le plus souvent, qui m'est bien grief.

Tous les ans provigner te fault, Nettoyer et mettre eschalatz, Tailler, lier et bas et hault, Tant que souventes fois suis las. Ung homs doit bien erier helas! Qui t'a en son gouvernement; Mais, quant il est mis en tes laz, C'est jusqu'au jour du jugement.

Tousjours y a à besongner
En toy; je croy que c'est ung gouffre:
De nuyt, de jour en fault songner;
Sans cesser il te fault quelque offre.
Mais pense-tu que je le souffre?
Ce seroit bien pour enrager;
J'aymeroye mieulx boullir en souffre
Que d'estre plus en ce danger.

Aucunes fois tu seras belle,
Plaine de grappes et de fruit;
Mais soudain viendra une gresle
Qui te gaste tout et destruit.
Ton fait est en hazart construit:
Qui le gouste, il fault qu'il l'avale.
Et puis demain courra le bruit
Qu'il fault boire de la godale.

Tu feras une belle monstre
De bien fleurir à tous endrois,
Puis viendra une malencontre
Qui brouyra et fruiet et bois.
Je cuyderay dedans trois moys
Avoir force vin sans danger,
Et je ne trouveray pas trois
Raisins, quant il fault vendanger.

Le plus souvent tu es gelée
Au point du jour de la froidure,
Et en esté tu es bruslée
Quant la grande chaleur trop dure;
De toy ce n'est que toute ordure;
Peu me tient que ne te metz jus;
Qui pis est, il fault que j'endure
Quant n'apportes vin ne vert-jus.

Dy moy, quand tu n'aportes rien, A quoy il tient; tu te despites Et seez que je despens le mien Pour toy, dont n'ay profit deux mites. Les gaignes y sont bien petites, Bien le seay; bon gré saint Germain Povres gens ne sont jamais quites, Tousjours leur fault argent en mains.

Pour toy j'ay le corps tout transi Et ma vertu toute minée. Seray-je longuement ainsi? Respons-moy, boyteuse, arrenée. S'il dure encore ceste année, Jamais ne te laboureray.

## ET DU LABOUREUR.

Apporte donc bonne vinée, Et puis je me contenteray.»

#### L'ACTEUR.

Adone le bonhomme se teut, Et la Vigne commence à dire Son propos au moins mal qu'elle peut, En luy respondant d'une tyre. Par escript ne le voult produyre, Mais soubdain son cas explica. Compains, se vous le voulez lire, Notez ce petit reliqua.

## LA VIGNE.

« Laboureur, tu te plains à tort;
Je te dy pure verité.
J'ay ouy tout ton deconfort,
Ta douleur et perplexité;
Mais, quant je.t'auray recité
Qui ce fait, tu diras pour vray
Que toute ta meschanceté
Ne vient pas d'autre que de toy.

Dieu ne sçait comment te servir,
Je le congnois appertement;
Tu le vouldroiz bien asservir
A faire ton commandement.
Sans lui je ne puis nullement
Te donner aucune liqueur:
Donc, s'il te vient encombrement,
Tu n'en dois avoir mal au cueur.

Se je porte du vin friant, Tu en bois autant qu'on t'en livre; P. F. II. 322

Ung jour es joyeux et riant, Et l'autre es endormy et yvre. C'est grand folye que de suyvre Yvrongnes qui font telz forfaitz, Qui n'en sont saoulx d'once ne livre, Non pas qui leur bauldroit leur faitz.

Quant tu en as trop beu, tu jures Le nom de Dieu et de ses saintz; Tu es tout prest à dire injures A père, à mère, à tes prochains; Pour ce tu faitz des pechez mains. Se Dieu te punyst, c'est rayson. Doncques ne me prise pas moins Se du vin ne te rens foyson.

Tu en humes à pleine couppe Quant si amoureux tu le sens, Et t'enyvres comme une souppe, Perdant ta memoire et ton sens, Plus fol que povres innocens, Aussi estourdy qu'ung oyson, Et laisses ta feinme et enfans Mourir de fain en ta maison.

Se chargée suis de bons raisins Bien meurs, doulx et delicieux, Tu en feras plusieurs bons vins Plaisans, frians et savoureux; Point n'en donnes aux langoureux: Charité est en toy tarie. Aujourd'huy entre laboureux Ce n'est que toute tromperie.

Tu eryeras au meurtre et à l'arme

Se le temps est ung peu contraire, Et commenceras une game Que l'en t'orra d'une lieue braire; Certes, tu ne dois ainsi faire, Mais louer Dieu de tous ses biens, De tout ton cueur, sans lui desplaire: Autrement jamais n'auras riens.

S'il advient que j'aye vin foyson, Le plus souvent tu n'en tiens compte; Se t'en fais petite moyson, Despit et desdain te sourmonte; Ta langue de mesdire est prompte; Tu ne cesses de murmurer. Ne deusses-tu pas avoir honte D'ainsi mesdire et conjurer?

Pour ce¹ doncques Dieu te punist
Et t'envoye des maleuretez:
Car pour certain de ton corps n'yst
Que tromperie et faulcetez.
Loue Dieu en tes perplexitez,
Et prens le temps (ainsi) comme il viendra.
Si tu as des adversitez
Mercie Dieu, et bien t'en prendra.

Il te fault prendre en pacience Ce qu'il plaist à Dieu te donner; Ce n'est donc à toy pas science Encontre moy tant sermonner; Autrement faire et ordonner

<sup>1.</sup> Imp.: Poure.

# 324 LA VIGNE ET LE LABOUREUR.

Que n'est la voulenté de Dieu N'est rien; prens donc sans mot sonner Ce qu'il te donne en chacun lieu.

Prendre fault le temps comme il vient, Sans en faire autre mention. Se quelque adversité survient, Louons Dieu de bonne affection; Je le dis pour conclusion. Ce faisant, auras biens assez. Pry Jesus par devotion Que tes pechez soient effacez. »

#### L'ACTEUR.

Incontinent, sans dire mot,
La vigne si se voulut taire.
Adonc[ques] moy, povre Guillot,
Me voulus ung petit retraire;
Et, pour à mes supostz complaire,
Leurs parolles voulus notter,
Ainsi qu'il est en l'exemplaire,
Sans rien adjouter ni oster.

En m'en revenant à la ville, Ung de mes amys je trouvay, Accompaigné de plus de mille Bons pyons venant d'ung convy<sup>1</sup>. Incontinent que je le vy, Joyeux fus, et luy presentay Ce dicton. Plus ne le suyvy. Que Dieu luy doint bonne santé!

Explicit.

1. Festin, ce à quoi l'on est convié. Cotgrave donne le mot.



La vie saint Harenc, glorieux martir, et comment il fut pesché en la mer et porté à Dieppe 1.

raticulus Harengio,
Super ignem tribulatio,
Vinaigria, sinapium².
Bonnes gens, oyez mon sermon.

En celuy temps que sainct Raisin

1. Nous en connoissons deux éditions gothiques. L'une (A) est de 4 ff. de 24 lignes. Sur le titre, un bois de trois femmes près d'une tente, et, au fond, la mer avec une barque; au recto du dernier feuillet, une femme déchargeant un sac, d'où sort un poisson, sous les yeux de deux hommes, l'un en chausses, et l'autre, qui pourroit être un officier du roi, en chausses et en manteau à manches garni d'une plaque. L'autre édition gothique (B) a, au frontispice, un bateau avec deux saints assis et tenant un filet; le Christ avec le nimbe est aussi dans le bateau; au dernier verso, un grand D très ornementé; 22 lignes à la page. Elle a été reproduite en fac-simile lithographique tiré à 40 exemplaires. - M. de Bock a mis le Sermon de Saint-Harenc dans son volume le Débat de deux damoiselles, etc., Paris, Didot, 1825, in-8, p. 61-7.

2. Ce texte du sermon est imprimé en prose et séparé

Si fait trotter maint pellerin. Il voult de ce siècle finer. Aussi, au millieu de la mer, Entre Boulongne et Angleterre, Où 1 l'en ne trouve point de terre, Fut prins le corps de sainct Harenc, Qui souffrit pis que sainct Laurent: Martyré fut et mis à mort. Quarante tyrans d'ung accort Dedans ung basteau se boutèrent 2; De nuyt et de jour tant peschèrent A leurs rais 3 et à leurs filletz Que sainct Harenc fut attrapez, Et de ses frères plus de cent, Mais il leur vint ung si grant vent Que a peu qu'ilz ne se noyèrent. Adonc sainct Harenc apportèrent; A Dièpe fut son sainct corps mis. Il vint ung yvrongne estourdis, Entour minuyt, à la chandelle, Qui le porta à la taverne; Sur le gril le mist pour rostir, Et puis le gourmant, sans faillir, Le manga avec[ques] les aulx. (Les) aultres l'ont chargé sur chevaulx

du reste; on lit même, dans les deux éditions gothiques, harengie. Avec harengio, et en prononçant, comme on a fait, sinapion, on a trois vers et la rime nécessaire pour sermon.

1. A : D'où.

2. B : jettèrent.

3. B: rethz.

Et les emmainent 1 à Paris, Et si en eut<sup>2</sup>, ce m'est advis, Que en cacques forment<sup>3</sup> sallèrent; De telz v eut qui le brulèrent Tout vif, dont ce fut grant dommage. Oncques on n'en fist tel oultrage Comme on en fist ceste année: Car il fut mis à la fumée. Pendu en guise de larron, Et depuis mengé au cresson, Au vinaigre et à la moustarde; Mais je [ne] me donnay de garde Que ce sainct dont [ev] nous parlons Fut mis avec[ques] des 4 ongnons En ung [grant] pot par maintz morceaulx, Et fut happé de deux ribaux, Qui l'emportèrent par grand haste, Et puis fut mis le sainct en paste. En quaresme certainement Il [se] fait crier bien souvent Dedans Paris<sup>5</sup>, en plusieurs lieux. Sainct Harene est moult precieux; Il fait des miracles souvent: Il fait tousser 6 assez de gens; Chacun scet bien que pas ne mens;

<sup>1.</sup> B: Et les maine on.

<sup>2.</sup> B : ont.

<sup>3.</sup> B: fort me.

<sup>4.</sup> B : deux.

<sup>5.</sup> B: Rouen. Cette variante nous montre que les deux édit. gothiques n'ont pas été imprimées dans la même ville.

<sup>6.</sup> B: Et fait trousser.

Il fait gaigner le tavernier. Sainct Harenc est moult à priser, Qui tant est renommé en France; Saint Harenc [si] donne pitence Aux Carmes et aux Augustins; Aussi faict-il aux Jacopins. Sainct Harenc, qui bien le nomme, Il est congneu jusques à Romme; Aussi est-il en Engleterre, En Flandres et en plusieurs terres, En Bourgongne et en Auvergne, En Portugal et en Espaigne, Et du costé des grans montaignes 1, En Prouvence et en Lombardie; En Normendie et en Loraine, En Berry et en Acquitaine, Et sur la rivière de Loire 2 Se fait porter à mainte foire 3; Par le monde se fait porter. Ce sainct, dont[vous] ouy avez, Fust né au millieu de la mer; En son sainct corps n'eust point d'amer Ne n'en mengea onc en sa vie. De cela je vous [en] affie 4; Mais bien souvent vouloit-il boire.

<sup>1.</sup> C'est-à-dire des Alpes.

<sup>2.</sup> Il est curieux que, dans l'édition A, il y ait : Laire et faire; c'est la confusion d'orthographe causée par la prononciation identique de l'oi et de l'ai.

<sup>3.</sup> B: Et en plusieurs et mainte loire.

<sup>4.</sup> B: De cela vous certiffie.

Mais 1, bonnes gens, vous devez croire Que, quant on menge sainct Harenc, On y doibt boire bien souvent. Aussi, com vous m'orrez retraire, Il y en a de deux manières: L'un est sor et l'autre est blanc, Et si en a de bien puant: Car on dit tout communement, En ung proverbe bien souvent: Se harene put, c'est sa nature; Si fleure bon, c'est adventure. Povres gens ne le dient mye, Car souvent leur sauve la vie, Tant est gratieulx et courtois. On le menge avec les poix En karresme certainement; Chascun scet bien se je mens; Et les bonnes gens de village En font souvent de bon potage 2. C'est grant pitié que saint Harenc Est martire ainsi souvent: Car, en se sainet temps de karesme.

#### 1. B : Mes.

<sup>2. «</sup> Nul ne donra au grant mangier que deux mès et un potage au lard, sans fraude, et au petit mangier un mès et un entremès. Et, se il est jeûne, il pourra donner deux potages aux harens et deux ou trois mès et un potage. » Ordonnance donnée en 1294 par Philippe le Bel contre le luxe. (Ord. des rois de France, in-fol, t. 1er, 1723, p. 542.) Pour des recettes anciennes pour préparer les harengs, voyez le Ménagier de Paris, t. 2, p. 134, 231, 271.

D'ici jusques en Angoulesme, Est martiré ce sainct martir, Car souvent le faict-on rostir Sur le gril ou sur le charbon. Mais il viendra une saison Que sainct Harenc fera miracle Qu'on doit mieulx prisier que triacle.

Vous avez ouy le sermon De sainet Harene; si pardonnon Tous les peschez de ceste année Et de celle qui est passée, Et trois cens ans de vray pardon Et dix movs: c'est ung noble don. Nous prirons pour la povre gent Que Dieu leur doint faulte d'argent, Et, s'ils veulent au besoing secours, Ou'il leur face tout au rebours. Pour cardinaulx et pour evesques, Pour ribaulx et pour archevesques, Ne fault-il jà faire prière, Car tout va sen devant derrière. Mettons-nous trestous à genoulx; A Dieu ne souviegne de vous; Ne nous chault comme tout en aille, Dessus (ou) dessoubz, vaille qui vaille. Dictes Amen devotement. (Cy) fine le sermon sainct Harenc<sup>4</sup>.

## Explicit.

1. Mareus Zuerius Boxhorn, dans son Theatrum Hollandiæ, Amsterdam, 1632, in-4 oblong, transcrit, d'après un ancien tableau suspendu dans l'amphithéâtre d'anatomie de Leyde, ces quatorze vers affreusement léonins:

#### Halecis salsati vires.

Halec salsatum, crassum, blancum, grave, latum, Illud dorsatum, scissum, perventrificatum, Huic caput ablatum, sic pellibus excoriatum, Intus mundatum, crudum, vel in igne crematum, Illi cæpe datum, per panem rustificatum, Et sic cænatum, dum transis nocte cubatum, Hoc theriacatum valet antidotum pretiatum Quod parat optalum putamen largifluatum, Dans de mane ratum, guttur bibendo paratum, Haustu prostratum reparat madidatque palatum Et caput et pectus \* desiccat phlegmatisatum Dans urinatum, cito mox deinde cacatum, Dirigit inflatum, cibum penetrat veteratum Iloc medecinatum Laurens fert versificatum.

Boxhorn rapporte aussi ces deux vers que l'on disoit avoir trouvés dans la maison d'Arnoul comte d'Egmond, sixième duc de Geldres, mort en 1474:

Halec assatum convivis est bene gratum; De solo capite faciunt bene fercula quinque.

Quant au pêcheur de Biervliet à qui l'on doit l'invention des procédés destinés à conserver le hareng, Boxhorn, qui le nomme Guilhelmus Bueckeldius, c'est-àdire Buckelsz ou Bækelszoon, met la date de sa mort en 1347. Notre Philippe de Mezières, dans son Songe du vieil pelerin adressant au blanc faucon à bec et à pied dorés, qu'il écrivit en 1389, parlant de la pêche du hareng entre les côtes de Danemarc et de Norvège, ne manque pas de parler des harengs salés: «Et est commune renommée la qu'ils sont quarente mille basteaux qui ne font autre chose ès deux mois que peschier

\* Evidemment l'imprimeur savoit trop bien le latin. Le rimeur étoit trop consciencieux pour ne pas avoir écrit pectum.

#### 332 LA VIE SAINT HARENC.

le harent, et en chascun basteau du moins a six personnes, et en plusieurs sept, huit ou dix; et en outre les quarente mille basteaux y a cinq cents grosses et moyennes nefs qui ne font autre chose que recucillir et saler en caques de hareng les harengs que les quarante mille basteaux prendent, etc.» Cf. Mémoires de l'Académie des inscriptions, 1re série, XVI, 1751, in-4, p. 225-27.

FIN DU TOME SECOND.





# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

| 33 Sermon nouveau et fort joyeulx auquel est    | contenu   |
|-------------------------------------------------|-----------|
| tous les maulx que l'homme a en mariage. No     | ouvelle-  |
| ment composé à Paris.                           | Pages 5   |
| 34 Le Doctrinal des filles à marier.            | 18        |
| 35 Nuptiaux virelays du mariage du roy d'Esc    | cosse et  |
| de madame Magdeleine, première fille de Fran    | nce, en-  |
| semble une ballade de l'apparition des trois    |           |
| avec le Blazon de la cosse en laquelle a to     |           |
| germiné la belle fleur de lys. Faict par Jean L | eblond,   |
| sieur de Branville.                             | 25        |
| 36 La Loyaulté des femmes, avec les neuf p      | reux de   |
| gourmandise et aussi une bonne recepte pou      | r guerir  |
| les yvrongnes.                                  | 35        |
| 37 Les Moyens d'eviter merencolie, soy condui   | re et en- |
| richir en tous estatz par l'ordonnance de       | Raison,   |
| composé nouvellement par Dadouville.            | 42        |
| 38 Le Courroux de la Mort contre les Angloys,   | donnant   |
| proesse et couraige aux François.               | 77        |
| 39 La Prenostication des anciens laboureurs.    | 87        |
| 40 Les sept marchans de Naples, c'est assavoir  | r: l'ad-  |
| venturier, le religieux, l'escolier, l'aveugle, |           |
| geois, le marchant et le bragart.               | 99        |
| 0,                                              | ., ,      |

| 41 S'ensuit le Sermon fort joyeux de saint Raisin. |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| 42 La Complainte de Nostre-Dame, tenant son chier  |       |
| entre ses bras, descendu de la croix.              | 118   |
| 43 Les drois nouveaulx establis sur les femmes.    | 1 2 3 |
| 44 S'ensuyt le Doctrinal des bons serviteurs.      | 140   |
| 45 S'ensuyt ung Sermon fort joyeulx pour l'entré   |       |
| table.                                             | 146   |
| 46 La Complaincte de Monsieur le Cul contre les in |       |
| teurs des vertugalles.                             | 150   |
| 47 La Prinse de Pavie par Monsieur d'Anguien, acc  |       |
| paigné du duc d'Urbin et plusieurs capitaines enve | •     |
| par le Pape.                                       | 162   |
| 48 La Boutique des usuriers, avec le recouvrement  |       |
| abondance des vins, composé par M. Claude Merr     |       |
| notaire de Sainct-Rambert en Savoye, 1574.         | 169   |
| 49 Bigorne qui mange tous les hommes qui font le c |       |
| mandement de leurs femmes.                         | 187   |
| - Note sur Bigorne et sur Chicheface.              | 191   |
| 50 La Remembrance de la Mort.                      | 204   |
|                                                    | très  |
| joyeuse et recreative.                             | 210   |
| 52 La Reformation des tavernes et destruction de   | Gor-  |
| mandise, en forme de dialogue.                     | 223   |
| 53 La Plaincte du Commun contre les boulengers et  |       |
| brouillons taverniers ou cabaretiers et autres,    | avec  |
| la Desesperance des usuriers.                      | 230   |
|                                                    | 238   |
| 55 Monologue nouveau et fort joyeulx de la Chambr  | ière  |
| desproveue du mal d'amours.                        | 245   |
| 56 La Folye des Angloys, composée par Me L.        | D.    |
|                                                    | 253   |
| 57 Apologie des Chambrières qui ont perdu leur r   | na-   |
|                                                    | 270   |
| 58 L'Heur et guain d'une Chambrière qui a mis      |       |
| mariage à la blanque pour soy marier, repliquan    | it à  |
| celles qui y ont le leur perdu.                    | 278   |

| 59 | Le Banquet des | s chambrières | fait aux | Estuves le | jeudy |
|----|----------------|---------------|----------|------------|-------|
| Ę  | gras, 1541.    |               |          |            | 284   |

- 60 Prosa cleri parisiensis ad ducem de Mena, post cædem regis Henrici III. Prose du clergé de Paris addressée au duc de Mayne après le meurtre du roy Henry III, traduite en françois par Pierre Pighenat, curé de Saint-Nicollas-des-Champs, 1589.
- 61 Le Debatde la Vigne et du Laboureur (par Guillot). 317
- 62 La Vie de saint Harenc, glorieux martir, et comment il fut pesché en la mer et porté à Dieppe. 325







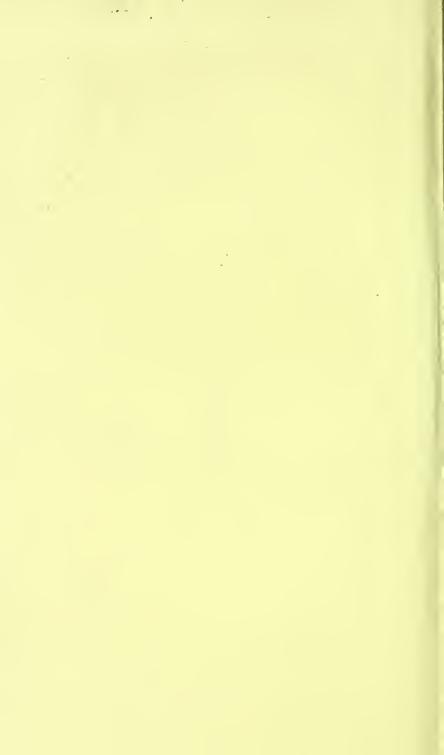

PQ 1103 B5 t.2 Montaiglon, Anatole de Courde de Recueil de poésies françoises

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

